Le dollar

est à 5 francs

LIRE PAGE 28

pourrait aboutir D'EMILITA LANGUAGE s synthétiques

trigée par le projec-tie au poest pour la ution avec l'institut Centre achoral de in synthétique (1: en care est compase d'une

nte de l'immunité : roomsme Lie tole TOTAL COMPANY THE contre la diphiere. te de tracaux qui, o : audérables dans la nombreuses maladies

Louis Chedid & Plasde Paris en constora-Dicieseas Michael Weinmann) W 50 CNRS (professeur de ed M. Progress Randal Co. Co. Co. prauve en laboratore thisne, post-ole de - Autre marten contre truce us ear ripose s. constitue d'une partir. resmemte :15 20 320 to toxino Continues Trent Syntathians at a appeals was supply more COLD (SE TENTE POR SE) COLD ರ್ಷಕ್ಕೆ ಖಾರಾವಿ ಖರ್ಗಾರ್ etticación de vacción a ches le sabaya 3. Y. N.

## L'ETAT tes corses ers clients

g Mariana ara Sarangan and dara Sarangan Babba, dia 整 (47) 等 23. denier der Gebeuten Mars per in the Con-ಕರ್ನಾಣಕ ಕಟ್ಟ 무슨 스큐 수는 하는 하는 지수는 a training Lab area Visit

ent Geissames.

ভাল জন্ম কৰি বাজান। প্ৰথ সিভাগান প্ৰসাধন প্ৰতিষ্ঠান কৰিবলৈ ই উ

105

PIANOS DAVE 75 kg, anntu 20 m. pd. 22 mg 2

particle of the first

5 4 Sec. 8 800 F



Emblissement Full du Ministère de l'Édul riges d'enseignement = 20

Control of the Contro THE DE LILLE 34, the Control

Charleson and Carrie III

क्षां कार्य है के विकास TEACHER SON IN THE

Service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the servic THE OF VANVES OF COMME

ARTES

March Co. Committee THE DE LYON 100 For the

EXECUTE OF THE PARTY OF THE PAR 2. 2. 7.

Market Attacks to the

THE PLEASE STATE OF THE PARTY O

Signification of

And the second SHOW SHOW IN

responsable de cette

BULLETIN DU JOUR pour l'Europe

Les discussions ont buté sur les modalités d'accès aux zones de pêche proches des îles Britanniques, les plus poissonneutes de la « mer communautaire ». Les Britanniques voudraient que les unités de pêche des pays partenombre limité ; les autres Etats membres, en particulies la France, qui esi la plus directement intéressée, plaident pour

historiques » qui sont reconnue aux pécheurs des autres Etats membres. Doivent-ils être bientôt éliminés ou en tout cas réduits, qu'ils soient plafonnés, ce que préconisent les Français ? An-delà des 12 milles, les Britanniques insistent pour que des disciplines de pêche — qui reviendraient à limiter l'accès pour les navires des autres Etats membres — soient établies dans dimensions au nord-nard-est de prises des pécheurs de Boulogne, de Fécame et de Dieppe provien-

séricusement frappés. En fait, M. Walker, le ministre britannique, contrairement à ce que son attitude apparemment plus constructive de décembre avait pu laisser espérer, s'est montré parfaitement intransigeant. Les mises en garde francoallemandes sembleut laisser Londres indifférent, M. Erti, le ministre fédéral de l'agriculture et des pêches, talonné par des pécheurs qui manifestent bruyamment le ur mécontentement, a rappelé, une fois de plus. que l'accord politique du 30 mai 80 sur la réduction de la contriment des Neuf de mettre sur pied, avant la fin de l'aunée. une politique commune de la

pectée, et les Britanniques ne s'en soucient guère. Outre leur hésifession qui, chez eux comme alleurs, subit durement les effets de la crise économique - et qui apprécialt hautement la politique de veto pratiquée à Bruxelles par vailliste de M. Walker, - on peut penser que leur préoccupation. en campant maintenant sur des positions très dures, est surtout d'ordre tactique. Le débat sur les prix agricoles, premier acte de la vaste négociation agro-budgétaire qui va dominer l'activité communautaire des dix-huit mois à venir et conditionner en large partie l'avenir de la C.R.E., va débuter incessamment. Retarder un arrangement sur le pêche revient pour le Royaume - Uni. qui détient... le poisson et donc la clè du compromis, à garder en main des atouts appréciables. Du moins si les pays partenaires. et singulièrement la France et l'Aliemagne, acceptent de payer une deuxième fois le geste



Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

2,50 F

Aigérie, 2 0A: Maree, 2,30 dr.; Tominie, 220 de.; Allemagna, 1,40 dM; Antriche, 14 sch.; Beiglages, 20 fr.; Canada, S 1,10: Côte-d'Ivuire, 255 f cfA: Danemark, 5 kr.: Espagne, 69 pet.; E.-S., 35 p.; Grècs, 40 dr.; Irat. 125 fs.: Irizande, 55 p.; Italie, 800 L.; Lihan, 325 p.: Lintembourg, 20 f.; Italie, 800 L.; Lihan, 325 p.: Lintembourg, 20 f.; Italie, 800 L.; Senégal, 250 CfA: Snéde, 4 kr.; Snése, 1,30 fr.; E.-U., 95 cents; Yongestavie, 38 din.

5, RUE DES ITALIENS 75627 PARIS CEDEX 09 C.C.P. 6207-23 PARIS Télex Paris nº 650572 Tél: 246-72-23

## **Nouvel échec** des pêches

Nouvel échec des Dix dans leurs tentatives pour mettre en place une politique commune de la pêche : les ministres, qui étaient réunis depuis trois jours à Bruxelles, se sont séparés, la auit du 11 au 12 février, sans être parvenus le meins du monde à rapprocher leurs points de vue. La rupture n'est cependant pas absolue puisqu'un nouveau rendez-vous a été fixé pour les

9 ct 10 mars.

Dans la zone des 12 milles au large des côtes de Grande-Breiagne, tout le monde est d'accord pour reconnaître un traitement préférentiel aux pêcheurs britanniques. Le problème est d'en définir la porter et les edroits ce que veut Londres, ou au contraire maintenus, quitte à ce

deux « casiers » de grandes partenaires da Beyanne-Uni sont hostiles à toute réglementation discriminatoire au-delà des 12 milles. Les consèquences tanniques seraient très négatives pour les Français. L'essentiel des l'Ecosso visées par les Britanniques : les nécheurs de Lorient et d'Etel seraient aussi très

bution britannique an budget européen comportait Pengage-

L'échéance n'a pas été resdemandé à Muse Thatcher.

## Le général Jaruzelski propose une trêve de trois mois aux syndicats polonais

La situation en Pologne continue à préoccuper Washington et Moscou. Ainsi, dans une lettre au général Haig en date du 28 janvier, mais publiée mercredi 11 février par l'ambassade soviétique à Washington, M. Gromyko reproche aux Etats-Unis leur «ingérence ouverte dans les affaires intérieures polonaises » qui ne peut avoir pour but que « de susciter parmi la population polonaise des senti-ments inamicaux à l'égard de l'U.R.S.S. ».

A Varsovie, l'Eglise poloneise est intervenue, mercredi, dans le débat en cours. Le conférence épiscopale a adressé une sévère mise en garde eux autorités contre les tentations de mener une politique de « diktat ». Elle s'est prononcée aussi, contrairement aux autorités, en termes discrets, mais clairs, pour le droit des paysans à créer leur propre syndical.

Le général Jaruzeiski, le nouveau chat de gouvernement, qui conserve le portefeuille de la défense, prenant, ce leudi matin, la parole devant la Diète, a demandé aux syndicats de donner à son gouvernement un répit de trois mois sans faire de grèves, afin de lui permettre de remettre de l'ordre dans l'économie du pays Dens son discours, radiodiffusé et télévisé en direct, il a annoncé la création d'un comité permanent de coopération avec les syndicats Outre les changements de plusieurs ministres, il a annoncé la nomi-nation de MM. Rakowski et Jedynak comme vice-premiers ministres. en remplacement de MM. Kopec et Kowalczyk.

#### De notre correspondant

Varsovie. - L'Eglise polonaise a adressé aux autorités, mercredi contre les tentations de la politique du « diktat ». Publié sous forme d'un communiqué du conseil général de la conférence épiscopale, qui s'était réuni mardi, cet avertissement fait suite au demier piénum du comité rentral et précède juste, le discours d'investiture que le général Jaruzelski devait prononcer ce jeudi matin

« User de la torce, de pressions, de measces ou d'une propagande irritante ne conduit pas à la paix intérieura, mais créa au contraire de nouvelles tensions et protestations »,

écrivent les évêques dans une claire allusion à la multiplication des rap-La respect des principes moraus de l'ordre légal et des accords sociaux incombe principalement à ceux qui ont pris en charge la respoursuit le communiqué, en soulignant que les dirigeants politiques « devraient éviter les décisions et actr: irretlechis, surtout lorsqu'ils économique, syndicale, politique et les droits des citoyens. .

BERNARD GUETTA, (Ltre la suite page 6.)

## La crise de l'automobile entraîne une extension du chômage partiel en Europe

Les conséquences de la crise de l'automobile se font de plus en plus dures en Europe. Rien ne laissant prévoir un redresse-ment des marchés avant l'automne et la pression de la concurrence japonaise se renforçant, la plupart des constructeurs ont pris des mesures afin de réduire leur production. Notamment en

mettant leurs ouvriers en chômage partiel. Les constructeurs les plus touchés par la crise n'hésitent pas à licencier, voire à fermer certaines usines jugées peu rentables. Après British Leyland, qui, récemment, décidait de fermer son unité belge, le groupe Peugeot-S.A. a aussi annonce le 11 février la fermeture fin 1981 de son usine écossaise de Linwood, supprimant du même coup près du tiers de ses effectifs outre-Manche (4 800 salariés sur 15 300).

#### De notre correspondant

fermeture de l'usine de Linwood en Ecosse a provoqué une temen Scosse a provoqué une tem-pète de protestations, notamment de la part des syndicats et des députés travaillistes, dans une région déjà gravement affectée par le chômage. En effet, la perte de quatre mille huit cents em-plois de Linwood, qui coûtera 20 millions de livres en indem-

Londres. - L'annonce de la nités de licenciement, aboutirs compte tenu de ses répercussions sur les industries locales soustraitantes, à augmenter le chô-mage, qui devrait toucher 25 % de la population active, contre 14 % actuellement.

> HENRI PIERRE. (Lire la suite page 28.)

Point de vue

## Le syndicalisme européen

Réponse à Georges Séguy

par ANDRÉ BERGERON (\*)

Georges Seguy considère qu'ell rope; mais qu'il est temps d'y travailler - (le Monde du 5 février). En n'est pas trop tard pour repenser la Confédération européenne des synd'autres termes, il estime que l'absencu de la C.G.T. explique les faificats (C.E.S.) et pour concrétiser le blesses de la C.E.S. et que, natuvolonté unitaire des travailleurs d'Eureliement, sa présence changerait tout. (\*) Secrétaire général de la C.G.T. Force ouvrière.

A vrzi dire, il n'y a rien de nouveau dans tout cela. Il y a quelques mois déjà, Pierre Gensous (ancien Fédération syndicale mondiale com-muniste), maintenant chargé du secto r international de la C.G.T., écrivalt qu'il convenait de revoir toute l'architecture du syndicalisme inter-national. Il préconisait le création d'une sorte d'O.N.U. syndicale, organisme au sein duquel se fondralent le diverses organisations actuelle-

mon' existentes. (Lire la suite page 29.) POINT

## La persistance du malaise corse

Quinze autonomistes corses accusés, quinze condamna-tions. Trois tois quatre ans d'emprisonnement : deux lois deux ans... et ainsi de suite. Vollà des peines qui ne sont ni lourdes ni légères, mais juste milieu. Elles sont telles que les avait requises, à peu de chose près, le procureur général, en porte à faux si on les jauge relativement à ia situation en Corse.

Toute comparaison avec les récentes condamnations prononcées par la Cour de sûreté de l'Etet dans les procès de séparatistes serait erronée. car il s'agissatt alors de « terroristes aveugles », selon le ministère public. Cette tois elle avait à juger non pas des bes, mais des militants autonomistes à visage découvert. En séquestrant durant pluvenus à Bastelica en découdre avec eux, ces militants entendaient dénoncer publiquement « le scandale des polices paralleles ..

Le seul procès qui puisse servir de référence demeure celui d'Aléria, où il y eut des morts, comme à Ajaccio. Des autonomistes désiralent — déjà — faire publiquement justice des egros fraudeurs de la viticulture - en Corse.

D'Aléria à Bastelica, de 1975 à 1980, l'histoire se répète donc sur cette île de deux cent vingt mille habi-tants. Pis, l'histoire bégale, reproduisant les mêmes blo-

Il reste alors à attendre le procès des contre-terroristes de Francia, dossier encore à l'instruction... Selon le témolgnage du procureur général de la Cour d'appet de Bastia. le chet présumé de ce groupe. le commandant Pierre Berto-

teint =... Ce malaise, de toute évidenco, est exploité par les séparatistes du F.L.N.C., qui viennent, aussitöt après l'arrêt de la Cour, de se manifester de manière spectaculaire par une quarantaine d'attentats à

(Lire page 12.)

## « Je te tiens, tu me tiens... »

M. REAGAN ET L'UNION SOVIÉTIQUE

n'existait pas d'alternative à la paix. Kissinger, déjà moins optimiste, qu'il n'y en avait pas à la détente. M. Reagan, au cours de sa première conférence de presse comme président, a enterré ladite détente en déclarant que jusqu'à présent elle avait été « un processus à sens unique » (a oneway street) mis à profit par l'U.R.S.S. pour servir ses seuls objectifs. Ce qui n'a pas empêché MM. Giscard d'Estaing et Schmidt de répéter qu'une intervention soviétique en Pologne porterait à cette même détente un coup fatal. Décidément on manque d'un mot commode pour désigner la relation subtile, faite de rivalité et de connivence, qui s'est établie, an cours des années, entre les deux superpulssances, et qui rappelle, à bien des égards, un jeu des enfants d'autrefois : « Je te tiens, tu me tiens, par la barbi-

ITALO CALVINO

SI PAR UNE NUIT D'HIVER

UN VOYAGEUR

ROMAN/SELIL

par ANDRE FONTAINE

chette, le premier de nous deux qui rira aura une tapette... » Plus que jamais l'oncle Sam et le cousin Ivan se tiennent par la barhichette. Il est compréhensible qu'ils cherchent l'un et l'autre à accroître leur liberté de mouvement, tout en diminuant ceile de l'adversaire-partenaire.

Les paroles coûtant moins cher que les actes, les Américains so donnent le plaisir du plain talk, du langage carré ignorant superbement le proverbe selon lequel on ne prend pas les mouches avec du vinaigre, le président et son secrétaire d'Etat se défoulent en traitant leurs homologues soviétiques, entre autres gracleusetés. de criminels, tricheurs et menreurs. Ce à quoi les intèresses paraissent avoir réagi, jusqu'à présent, sans émotion excessive,

se contentant de faire dresser par l'agence Tass un catalogue exhaustif et même, à premièr vue, un peu enrichi, pulsqu'il va jusqu'à lui imputer l'assassina

de Carrero Blanco, l'ancien bras

droit de Franco, les mille et un méfaits de la C.I.A. M. Gromyko. de son côté, a écrit une lettre un peu vive au général Haig. Tout cela ne prête pas nécessairement à conséquence. Le New York Times citait récemment un important journaliste de Moscou disant, dans une conversation avec un Occidental : « Nous voulons voir ee que Reagan va faire. aussi bien que ce qu'il dit... Nous espérans qu'il sera davantage comme Nixon, un dur qui savait

s'intéressait davantage à la phi-(Lire la suite page 2)

comment conclure et tenir un

marché, que comme Carter qui

## AU JOUR LE JOUR

La fabuleuse machine sur rails ous à longueur d'année. transporte les dizaines de millions de vouageurs de la région parisienne vient d'avoir de redoutables ratés. Elle a tué une personne. Un jour de grève vient d'attirer l'attention sur les problèmes de sécurité.

Dans les milieux généra-lement bien informés, on estime donc que, en présence des douze mille tués de la

## **Comptes absurdes**

route, les professionnels et usagers de l'automobile vont déclencher sous peu une grève de douze mille tours. Les statisticiens font observer - après un temps nécessaire à leurs calculs — que se trouperont ainsi économisés un peu plus de trentecinq ans as consommation d'essence et, accessoirement, évitées queique quatre cent vingt mille morts.

JEAN RAMBAUD.

## BERTRAND POIROT-DELPECH ROMANCIER

## Portrait-robot du siècle

Pas facile pour un critique littéraire de publier un roman. Il s'attend aux coups bas, aux vengeances qui s'assouvissent ou, à 'inverse, oux éloges trop intéressés. Dans un propre journal, le critique n'est pas logé à meilleure enseigne. Tout ce qu'on y lira va paraître suspect d'amitié ou de commande.

Bertrand Poirot-Delpech public cette semaine son sixième roman : on est écrivain ou on ne l'est pas. Il l'est, et mieux que iamais dans « la Légende du siècle ». Un livre drôle et cinglant qui se déroule à toute vitesse et nous jette notre passé à la tête avec le parti pris d'en rire de peur d'être obligé d'en

De la satire en somme ? Plutôt un jeu de massacre où le héros sert de cible principale. Ironiquement, Bertrand Point-Del ch lui a prêté sa plume pour qu'il écrive ses Mémoires. Cet Ithlers Saint

Mars de Locquenay est à peu près le seul personnage fictif du roman. Tous ceux qu'il croise s'appellent Hitler, Stoline, Mussolini, Malraux, Drieu La Rochelle, Gide, Aragon... Une traversée du siècle politique et littéraire et le portrait-robot d'une classe sociale. Celle qui nous dirige aujourd'hui.

Dans cette charge, la farce se se mêle à l'histoire. les chatoyantes paradies à des cris plus graves, la fantaisie du mensonge à une vérité

amère... Mais à quoi bon vous dire le plaisir que j'al pris à la parade. Notre voisinage dans ces colonnes fait peser une trop lourde hypothèque. Que Bertrand Poirot-Delpech explique plutôt ce qu'il a voulu faire et que le trouve si

JACQUELINE PLATIER. (Lite en page 18 dans le « Monde des livres ».)



dans lequel

Nahum Goldmann

la confiance dans les

relations internationales,

Jean Laloy en appelle

qui, de son exil, met

en cause le caractère

M. Reagan dénonce

d'André Fontaine,

selon le mot de

de la négociation.

Car le risque existe,

le livre, que la paix

(le Monde du 17 janvier)

réclamait qu'on rétablisse

an témoignage de Sakharov.

expansionniste de la pensée

soviétique. Caractère que

installation à la Maison

ne change rien au fait

Richard Nixon, de l'ère

de l'affrontement à celle

selon Samuel Pisar, dont

Sean Mac Bride analyse

devienne de plus en plus

« indésirable » au point

de paraître impossible.

Blanche, ce qui, de l'avis

qu'Etats-Unis et U.R.S.S.

devront bien passer un jour,

i Monde

( ) = (2) (\*\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*

San Digital Section (1995) Single Professional Section (1995)

S 90 4 5 9

is entroposition

21 (TES) (1988 2)

e de la companya de l

. The Contraction of

r der Per

O UI n'écouterait avec atten-tion l'appel d'un homme comme Nahum Goldmann lorsqu'il écrit : « Ecoutez-moi, je suis vieux, la catastrophe me-Répondant à un article nace, tentons d'y porter remède,

dissipons la méfiance ! > (1).

L'OCCIDENT FACE A L'U.R.S.S.

Certes ! Mais suffit-il de réunir de nouvelles conférences ? L'expérience d'Helsinki est-elle

Ecoutons un témoin irrécusable. a Très tôt, je suis arrinė à la conclusion que, en dépit du désir passionné de pair présent dans notre peuple, en dépit du désir incontestable de nos dirigeants d'éviter une grande guerre, ceuxci, dans la pratique de leur poli-tique extérieure, sont très sourent guidés par une stratègie dangereuse que fappellerai « géovigoureusement depuis son politique », une stratégie de force el d'expansion, un désir d'écraser et de désintègrer l'ennemi potentiel. Mais, à vouloir désintégrer « l'ennemi », c'est le monde où nous sommes que nous désinté-

> n C'est ainsi qu'en 1955 fai guerre. appris que notre politique au Proche-Orient allait changer projondèment, afin de a placer les pays occidentaux dans un état de dépendance pétrolière ». Ce tournant a apporté par la suite de grands maux aux peuples de la région, aux Arabes, à Israël, au Liban, et a rendu plus aiguē la crise de l'énergie dans le monde entier. A mesure que croissaient les capacités militaires de PURSS., cette politique devenatt de plus en plus dominatrice et dangereuse, détruisant d'une main ce qu'elle tentait de construire de

» L'Afghanistan est le plus tragique exemple du caractère nuisible de cette pensée géopolitique expansionniste... >

Celui qui parle ainsi, du fond de l'exil est Andréi Sakharov, dans une lettre ouverte adressée à A.P. Aleksandrov, président de les mon l'Académie des sciences de taliste... par JEAN LALOY (\*)

l'U.R.S.S., et datée du 20 octobre 1980 (2).

Tout en affirmant son ettachement à la recherche du désarmement véritable, à la notion d'équilibre des forces, à la négociation SALT 2, il conclut :
« Je condamnerais comme très

dangereuse une tentative de l'Occident pour s'assurer une supériorité stratégique substantielle sur l'U.R.S.S. Mais je suis aussi très préoccupé par la militarisation de l'U.R.S., par la modification au bénéfice de l'U.R.S.S. de l'équilibre stratégique en Europe et dans Cautres régions CAsie et CAfrique, ainsi que par le diktat et la démagogie soviétiques dans ces

Non seulement le texte est clair. mais tout y est. Désir de paix dans peuple, désir d'éviter une « grande guerre » chez les dirigeants, mais en même temps politique de « force et d'expansion », désir de « désintégrer l'ennemi : par tous les moyens sauf la

On ne peut considérer comme sans valeur un témoignage donné dans les conditions que l'on sait par un homme dont l'intelligence et le cœur sont hors du commun. On dira peut-être qu'il est seul, qu'il est idéaliste, ou, comme lui disait Khrouchtchev en 1961, que « seule compte la force » (3).

Mais il n'est pas seul. Parmi les témoignages qui méritent réflexion, citons celui d'un homme d'une tout autre inspiration, boichevik depuis l'origine, Maxime Litvinov, s'exprimant le 18 juin 1946 devant un journaliste amè-ricain, M. Hottelet, qui a rapporté ces propos à son ambas-

« Interrogé sur les couses [de la tension]. Litvinov répond qu'à son sentiment la cause essentielle est la conception idéologique dominante ici et selon laquelle il existe un conflit inévitable entre les mondes communiste et capi-

» Hottelet demande alors si la suspicion qui semble inspirer toute la politique soviétique pourrait s'atténuer au cas où l'Occi-dent céderait brusquement et accepterait toutes les demandes russes... La situation en serait-elle améliorée ? Litvinov répondit

séries d'exigences... > (4). Dans une conversation avec Averell Harriman, en mai 1946, Litvinov dit que « le mieux qu'on puisse espérer, c'est une trêve armée de longue durée».

qu'après quelque temps l'Occident

serait placé devant de nouvelles

Le diagnostic était-il si manvais? Ne recoupe-t-il pas exactement les jugements d'Andréi Sakharov, bien que partant de prémisses différentes, un pragmatisme désabusé au lieu d'une vue plongeante sur l'aventr des hommes et des sociétés?

Pour finir, lisons Ponomarev (5): Parité stratégique avec les Etats-Unis : maintlen en Europe de la « détente » sous prépondé-rance soviétique ; ailleurs, soutien au mouvement canti-impérialiste », y compris aide apportée aux gouvernements menacés comme celui de l'Afgha-nistan (le Tchad n'est pas mentionné). Retourne-t-on à la guerre froide? On ne retourne pas en

arrière. On va vers quelque chose de plus diffus, de plus vaste, de plus cangereux. Dans la phase actuelle, c'est le lien entre les Etats-Unis et l'Europe occidentale qui est le plus directement visé. Soyons-y attentifs des deux côtés de l'eau, et ne répétons pas les pitoyables débats de l'année 1973.

Pour éviter ces vains exercices, il faut tenter de comprendre. Non pas sonder le cour de Breiney ou de Ponomarev. Saisir un fait simple : loin de conduire à leur gré

(\*) Membre de l'Institut.

la machine de la puissance, le dirigeants de l'U.R.S.S. sont conduits par elle, par sa logique propre, par les enchaînements inéluctables qu'elle comporte. Les nécessités de l'empire leur imposent l'empire de la nécessité.

De là, de grands risques, mais aussi quelques chances. Car. lorsqu'on sait comment se pose un problème, on peut envisager sinon la solution, au moms des solutions provisoires, preservant I'a venir

En 1946, tout tendait à une mainmise progressive de l'URSS, sur le continent européen. Sans guerre mais non sans forces. Cette mainmise a été en partie évitée. La résistance

n'a pas conduit à la guerre. Certes, la résistance pure et simple, sans un objectif supérieur, ne suffit pas. En cela, et quand on pense au Proche-Orient, N. Goldmann n'a pas tort. Mais, aujourd'hui, une résistance fondée en raison, fondée sur une appréciation honnéte des risques et des chances n'est-elle pas sonhaitable si l'on veut passer un jour de la « trêve armée » à la pair ?

En écrivant ces mots j'ai conscience d'être moins pessimiste que Nahum Goldmann. Je pense que jusqu'au dernier moment il y a une voie, des voies pour sortir de l'impasse. Nous ne sommes pas an dernier moment. Les Anglais disent : a Where

there is a will there is a way. » Disons : Là où il y a une vole il suffit d'une volonté. Sachons aniourd'hui tenir compte d'un avertissement plus précieux, non moins autorisé, et

dont l'auteur paie durement son attachement à une forme de paix qui soit autre chose qu'une « trêve armée de longue durée ».

(1) Le Monde du 17 janvier 1981. (2) La Pensée russe, Paris, numéro 3 238, 11 décembre 1930. (3) Sakharov parle, Paris, 1974, page 33.
(4) Foreign Relations of the U.S., année 1946, Tome VI. pp. 763-65.
(5) Le Monde, 23 décembre 1980.

Nahum Goldmann et Andréi Sakharov L'avertissement par SEAN MACBRIDE (\*)

> U milieu de la crise et du A déserroi où le monde se débat, un livre me fournit à la fois des motifs d'angoisse et des raisons de réconfort. En effet l'ouvrage de Samuel Pisar, le Sang de l'espoir (1), dans ea nouvelle édicience, à la pensée et au cœur.

Né dans cette Pologne maudite par l'histoire, celui qui, à l'âge de qua-torze ans, faillit disparaître à Auschwitz, nous interpelle en déclarant : « J'el vécu le fin d'un monde, l'espère ne pas avoir vécu l'avenir.

li semble à Pisar que des maux qui ont pour nom aveuglement, démission, indifférence, chaos, peuvent entraîner notre fin comme fut balayė autrefols son univers.

En effet, nous commettons l'errent de croire que nous pouvons toujours identifier et maîtriser la folie des hommes. Or, à ce propos, je voudrais relater une anecdote perconnelle, révélatrice.

Au milieu de la deuxième guerre mondiale, j'entretenais des relations extrémement amicales avec l'ambassadeur des Etats-Unis en Irlande, David Gray, un intime de Roosevelt, Un jour, le le vis perpiexe. J'ai reçu du département d'Etat,

me dit-il, des documents troublants qui font état d'une politique d'extermination menée par les nazis dans des camps spécialement amènacés à cet effet. Je regardais les papiers qu'il détenail et, ce qui est évidemment le

qu'ils n'apparaissaient pas très convaincants. Mes démarches pour obtenir devantage de précisions, puls pour

plu: atroce, je dola l'avouer, c'est

alerter l'opinion, se heurtèrent à l'indifférence et au scepticisme. Ceci est resté pour moi fondamental : le génocide le plus monstrueux de l'histoire de l'humanité avait pu se développer durant cinq années dans l'ignorance la nius

Jamais plus un tel drame ne devait se reproduire. Il fallait mettre en Diace des garde-fous, une organisa tion qui puisse dénoncer toute horreur où qu'elle se produisit et quel que soit le régime qui l'accom-

totale.

Pisar s'est fait l'avocat d'une colltique de détente Est-Ouest qui est de plus en plus combattue, critiquée Je pense qu'elle doit être réaménacée, mais en aucune façon niée, car il n'y a pas d'alternative à la paix.

Si l'oblectif est réellement la paix et la développement du ders-monde. pourquoi alors la plupari des dépenses sont-elles consacrées à l'invention d'armes de plus en plus meurtrières, où sont mobilisés et atérilisés les meilleurs cerveaux, les plus brillantes énergies.

Dès 1961, les princes qui nous gouvement avaient reconnu que l'humanité courrait à sa perte el les armes nucléaires n'étalent pas mises hors (a loi.

Or aujourd'hul, on nous déclare qu'une telle attitude n'était pas réaliste et au'il faut rechercher une supériorité militaire. Etait-ce alors que nous avions eu affaire à des Irresponsables ou est-ce aujourd'hui que les dirigeants refusent l'effort de lucidité nécessaire ?

Car là est la tragédie, Les gens sans pouvoir à travers le monde ne souhaitent pas la guerre, mais lis ne sont jamais consultés ou, ce qui arrive aussi fréquemment, la vérité ne leur est jamais révélée. Or la survie ne se délègue pas

La paix ? Pisar, dans une interpellation provocante, nous dit qu'il sait comment elle peut devenir de plus en plus « indéstrable ». Comment une guerre peut faire enfin table rase de tous les problèmes insolubles, a c c u m u l é s . insupportables.

Question fondamentale qui rejoint calle de l'existence d'un jobby mili-taro-industriel qui, dans les deux camps, à l'Est comme à l'Ouest, semble imposer ses vues, régner en maître sous le contrepoids démocratique.

Nous avons condemné toute une jeunesse actuelle à une lucidité meurirle face à la médiocrité des exemples et des comportements qui s'offrent à elle. Une société qui se coupe ainsi de ses torces vives se volt rejetée par elles, ne peut plus guere espérer en son av

(\*) Prix Nobel de la paix Fon-dateur d'Amnesty International, à laquelle fi vient de consecrer un livre : PErigence de la liberté, paru aux éditions Stock.

(1) Publié en 1978, le Sang de l'espoir paraît aujourd'hui dans une version sugmentée aux Edi-tions Laffont.

## « Je te tiens, tu me tiens... »

(Suite de la première page.)

« Depuis des années nous nous sommes mutuellement arrosés avec des seaux de vurtn. disait dėja Staline en accuelliant, en août 1939, Ribbentrop venu signer le pacte que l'on sait. Cela ne doit pas nous empêcher de nous entendre. » Le tout étant évidemment que les nouveaux dirigeants américains ne commettent pas l'erreur de croire que leur victoire électorale les met en mesure de faire partout ce qui leur chante. Si tel était le cas, il leur faudrait tôt ou tard se rendre à l'évidence.

L'évidence, c'est que l'Union soviétique et l'Amérique out acune barre sur l'autre. Par ses livraisons d'armes, sa propagande, ses crédits, la première ne se prive pas de contribuer efficacement aux entreprises dites de déstabilisation qui menacent, en divers points du monde, les intérêts de la seconde. C'est le cas du Proche-Orient, où la Maison Blanche accuse Moscou d'avoir essayé d'entraver l'accord sur les otages, comme de l'Afrique, et notamment de l'Afrique australe.

passe de devenir leur talon d'Achille.

Les nouveaux dirigeants de Washington, qui se prennent visiblement pour les shérifs du monde libre, n'auraient aucun scrupule à dégainer pour mettre K.O. ces « hors-la-loi » et autres « villains ». La manière dont ils s'en prennent à Cuba à propos du Salvador donne à penser qu'ils brûlent d'y intervenir euxmêmes. Peut-être même l'auraient-ils déjà fait s'ils ne redoutaient pas les réactions du Mexique. L'avenir de ce nouveau géant pétrolier les concerne d'autant plus qu'ils ont 2000 kilomêtres de frontière commune avec lui et abritent sur leur sol des millions de Chicanos, d'immigrants plus ou moins légaux. Or il lorgne de plus en plus du côté de La Havane. De toute façon, l'ontil militaire dont disposent les Américains, malgré plus de dix-sept mille têtes nucléaires et d'inimaginables raffinements techniques, manque, c'est le moins qu'on puisse dire, de souplesse, quand ce ne serait que parce que

s'étalent jure de ne jamais y pas devoir revenir, les prive, à est dans un tel état que pour tolérer α un autre Cuba », est en la différence des Soviétiques, de la première fois depuis le début réserves instruites,

> Les Etats-Unis ne sont pas pour autant complètement désarmés vis-à-vis de Moscou. Ils peuvent réchauffer la résistance afghane en lui envoyant des armes, et encourager eux-mêmes des opérations de subversion en Ethiopie, en Angola ou à Cuba: le ton de ses derniers discours montre que Fidel en est bien conscient.

Ils peuvent sussi, en maintenant l'embargo sur les céréales. en une année où la production mondiale est en très nette diminution, gêner l'U.R.S.S. en son point le plus faible, qui est plus que jamais l'agriculture. Celle-ci

de la collectivisation des terres, en 1929, le P.C. et le gouvernement soviétiques ont pris, le 17 janvier dernier, un décret destiné à encourager les citoyens à développer la production de leurs lopins individuels, dont le nombre et sans doute la surface maximale (actuellement 1/2 hectare) seront augmentés.

Ils peuvent enfin faire pression sur leurs alliés européeus nour les amener à réduire leurs achats et leurs ventes aux pays de l'Est, voire à leur couper le robinet du crédit : ce qui ne serait pas rien puisque, actuelle-ment, le total de l'endettement des pays du pacte de Varsovie atteint 60 milliards de dollars.

Des alliés moins empressés.

Reste à savoir cependant quel serait le résultat de telles pressions. L'affaire de la bombe à cident. Les lui refuser, n'est-ce neutrons est révélatrice. Helmut Schmidt avait pris feu et flamme, il y a trois ans, lorsque Jimmy Carter avait soudain renoncé à en doter les Etats-Unis. Il n'a pas été le dernier à lever les bras au ciel lorsque M. Weinberger, le secrétaire à la défense de M. Reagan, a parlé, un peu précipitamment, de l'installer en Europe. Mme Thatcher elle-même, la plus fidèle pourtant des amis de l'Amérique, et celle qui se sent le plus proche, de surcroft, des options du nouveau président, manifeste un très évident manque d'enthousiasme; et la situa-tion économique de plus en plus préoccupante de son pays, où un travailleur sur dix est désormais sans emploi, l'empêche de tenir les promesses d'augmentation des crédits militaires faites il y a deux ans aux Américains

L.: France et la République fédérale auraient bien du mal, de leur côté, à se passer du grs na-turel qu'elles achètent à l'U.R.S.S. en quantités croissantes, comme des marchés qu'elles concluent avec elle on avec ses alliés, et qui constituent autant de ballons d'oxygène pour des industries mees par la récession. A quoi il faut ajouter d'évidentes considérations politiques. A trop cha-touiller l'ours, l'Elysée craindrait de jeter M. Marchais dans les bras de M. Mitterrand; le chancelier de Bonn d'aggraver la condition des Allemands de l'Est et de remettre en cause la liberté des accès à Berlim-Ouest. Et puis

il y a la Pologne, qui a un énorme besoin des crédits de l'Ocpas encourager les Soviétiques à

On peut trouver M. Reagan par trop réaction paire, par trop attentif aux intérêts du big business, par trop indifférent aux droits de l'homme que foulent aux pieds, avec une ardeur accrue depuis qu'il est au pouvoir, ses amis de Santiago ou de Johannesburg. Encore qu'il soit juste de reconnaître qu'il s'y est mieux pris que M. Carter pour sauver la vie du chef de l'opposition sud-coréenne. Mais le fait  $\iota$  : que, par rapport à leurs prédécesseurs qui combinaient l'amateurisme et la déveine, lui et ses lieutenants font figure de professionnels, infiniment plus habiles à vendre leur politique à leurs administres et blen moins inhibés par leurs

Le tout est de ne pas en rester là. Nixon, en arrivant à la Maison Blanche, avait pris comme slogan le passage de l'ère de l'affrontement à celle de la négo-ciation, et il a tenu parole. En rester à l'affrontement, aujourd'hui, ce serait accepter d'un cœur léger la relance d'une course aux armements qui engioutit, comme chacun sait, 1 million de dollars par minute, alors qu'il existe déjà, à la surface de la terre, l'équivalent de 4 tonnes de T.N.T. par personne.

Le prix des armes dont songent à se doter les Américains donne le vertige : la mise en place du MX, la fusée intercontinentale à rampe mobile, destinée à rempla-

cer les Minuteman aux silos désormais vulnérables, coûterait à elle seule 34 milliards de dollars. Il en faudrait autant, sinon davan-tage, pour porter le nombre des bateaux de guerre américains, comme le souhaite le nouveau secrétaire à la défense, afin de rétablir l'équilibre avec la flotte soviétique, de cinq cent quarante-quatre à six cen's. Quant aux nouveaux chasseurs F-14 et FA-18, ils valent plus de 20 millions de dollars la plèce. Nul doute, dans ces conditions, que l'intensification de la course aux armements aggraverait le déficit budgétaire et donc le taux d'inflation de Eta's-Unis et porterait un coup sérieux à l'économie occidentale dans son ensemble. Inutile de dire que le tiers-monde non pétrolier qui vit déjà su bord de la banqueroute et qui se voit menacé d'une réduction substantielle de l'aide américaine, ne serait pas le dernier à en payer les conséquences. Il est tout à fait recommandé

de ne nourrir aucune illusion à l'égard des dirigeants soviétiques, adeptes déclarés d'une Realpolitik qui ne fait aucune place an sentiment et tient pour pure hypocrisie ou naïveté les considérations morales qui peuvent à l'occasion animer leurs adversaires. De là à soutenir que tout ce qui va mai dans ce has monde leur est imputable, comme l'a fait M. Reagan pendant sa campa-gne, c'est oublier que pour faire un feu il faut non seulement des allumettes, mais du combustible. Si le monde occidental était un peu plus juste, un peu plus libre, un peu moins corrompu, un peu mieux organise si les grands intérêts n'avaient pas tendance à considérer la terre comme une jungle, où tous les coups sont permis, l' y aurait moins de gens de par le monde, et notamment de par le tiers-monde, pour prêter l'oreille aux sirènes de

Le grand risque du coup de barre à droite que le nouveau président et son équipe sont si visiblement tentés de donner, c'est d'achever de décourager ceux qui, en nombre croissant, se demandent s'ils ont eu rison de prêter foi au discours américain sur la liberté et les droits de l'homme. Ce n'est pas ainsi qu'ils se mettront dans la meilleure position pour la négociation à laquelle les Soviétiques et eux devront bien finir par se résigner si, comme on peut tout de même le penser, les uns et les autres sont également désireux d'éviter la guerre.

ANDRÉ FONTAINE,

L'Amérique centrale, longtemps la suppression de la conscription, chasse gardée des Etats-Unis, qui sur laquelle M. Reagan ne paraît SKI DE FOND EN LAPONIE Decouvrez. ie Grand.Nord .sous le soleil de printemps Trois points de départ pour randonnées en Laponie : 9 jours sour 3 900 francs ots: OFFICE NATIONAL DU TOURISME DE FINLANDE 13 rue Auber 75008 Porte tel 742.65.52

PRES DILY TIRE DES DIPLOMATES SOV ONT DU TUTTER LE CAIRE EN MA Section of the configuration o n innan de dasa. A 200

The Control of the

Telegraphic Services . . ETEXPLOTIF AUN LIVES OF COMBAT AU COEUR DES GLE

Dir Antone SANGUINETTI Redicacobie - Jacques Chancel 23/01/ FERNAND NATHAN\_

## DIPLOMATIE

harov «L'avertissemen

progressive to the progressive t

Ent le company

is grante mais non. Il serve a la serve

Service Brief of St. of St.

. . .

-41 25

ette maiamise a vie : 1.

the part of the color of the co

ge au Proche-Offent.

n'a pas tort Maul.

e la printance, les -PERS sont

ile par en legiple les enchaînements l'elle comporte Les

fempre leur mpoje la pécesaté. <u>rends risques, mais,</u>

chances Car, ari-<u>normani se post un</u>

peut entrace

non, su moute cue

PLEONER PRESENTANT

ut à la guerre.

and retailing ! ...

n, fonder für con

brenete des fattors

SEMER BE WE

the that were, or

- E C ---

Will Delice Trees.

AME GOATES

AND SERVICE TO date sold, does the

efficience Nove e

Laboration / Witter

Bittern La Sai F

E BOOM AND THE DE Description of the second second

हे इन्हें दिलाई के अप

gray that surface

· 建二次的 1 227 10 1

1 2450 FM to \$750

inggas gid at the Sh

A Section of the Contract of the

A SECTION OF THE SECT

The second secon

The first of the second of the

A SETTING TO THE SETTING THE S

ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಅವರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ

建锑铁矿 人名德尔

EAS WAS NOT DISH.

E AT LITTLE IN A TEST

2 23286 Pt.

estato del del marco del

Filhe File For

a with a first of

أناج المناصل فياب وجيؤر

14. 12. 30° - 1

time as

वेद्यान एक अर्थ

war en e

All the second second

**및 설문**장이는 어느 크게 되

देखा<u>ं स्ट</u>ार्ट (१९८०) इ.साम् १८० च Note that the second at water Trans.

2.0

할 사

🙀 🛲 🖦 INTERNATION

NAME OF STREET

يعور بر ينهم مورسو

enter of the second

3.4 7.44

414 -- a

建海底环 化二二 <u>exte</u> de como o

计通信运输 新生产 化二二

----

grant and the same of the same of

व विकास कार्यकार

1045 m

put tendant a une min

## LES PAYS OCCIDENTAUX ET LE PROBLÈME DU PROCHE-ORIENT

LA VISITE DE M. SADATE EN FRANCE

## Les positions égyptienne et européenne se sont nettement rapprochées, estime-t-on à Paris

Le président Sadate, qui don-nera, vendredi 13 février, avant de quitter la France, une conférence de presse, a reçu ce jeudi une délégation de la Communauté une délégation de la Communauté juive de France conduite par le grand rabbin René Sirat et M. Alain de Rothschild, président du Conseil représentatif des ins-titutions juives de France. Ni les Israéliens (lire ci-dessous l'article de notre correspondante. l'article de notre correspondante.

à Jérusalem) ni les Palestiniens

— qui y voient de l'a aberration set « une tentative de plus se de sauver les accords de Camp David (selon l'agence palestinienne Wafa) — ne sont satisfaits de la position exposée par le président égyptien mardi devant le Parlement européen et qu'il a commentée mercredi au cours d'un têtetée mercredi au cours d'un têteà tête de plus de deux heures précédé d'un déjeuner avec le précède d'un déjeuner avec le président Giscard d'Estaing.
Les Européens, en revanche, ne cachent pas leur satisfaction. Le porte-parole du Foreign Office a souligné que la position égyptienne sur le Proche-Orient est « entièrement en accord » avec celle de la Communauté européenne (exprimée dans les déclarations de Venise et de Luxemrations de Venise et de Luxembourg, cette dernière, du 2 décem-bre 1980, ayant été expressément

approuvée par M. Sadate). A Paris, où l'on se contente de souligner que la conversation entre les deux chefs d'Etat . été « approjondie » et d'une « grande densité », il est clair que l'on est également satisfait. Le « pragma-tisme » du président égyptien, qui l'avait amené à signer les accords de Camp David, l'incite aujourd'hui — remarque-t-on dans les milieux proches de l'Elysée — à

mates sovié: ques accrédités au Caire serait ramene à sept. Sur la liste diplomatique publice alors

par le ministre égyptien des affaires étrangères on comptait

cinquante-quatre personnes pour l'ambassade d'Union soviétique (contre quarante-cinq pour l'ambassade de France et soizante-deux pour celle des Etats-Unis).

On ignoralt jusqu'à ces jours derniers si la mesure prise par le rais avait été appliquée. En fait, depuis janvier 1980 Moscou a du

rappeler dix-sept de ses diplo-mates en poste au Caire, à la demande de cette capitale, solt

● M. François-Poncet, ministre

français des afraires étrangères, se rendra au Venezuela du 6 au

9 mars, a-t-on appris, mercredi, à Paris, de source bien informée. La date de cette visite n'est

se rapprocher d'une position euro-péenne largement inspirée par la France. Les circonstances l'y poussaient, bien entendu centracte imposé par les prochaines élec-tions israéliennes et la passation de pouvoir aux Etais-Unis), mais aussi les difficultés de fond sou-levées par la mise en œuvre des, accords de Camp David sur l'« autonomie» de la Cisjordanie.

## La « reconnaissance mutuelle

lestiniens, une « entité » palesti-nienne et surtout la « reconnus-sance mutuelle et simultanée » des Israéliens et des Palestinie sont autant de formules lancées l'an dernier, notamment, par M. Giscard d'Estaing au cours de son voyage dans le Golfe. L'im-portance de l'acceptation par M. Sadate de la « reconnaissance mi. Saunte de la ereconstitue l'es-sence même de la position euro-péenne) a été soulignée par le porte-parole du Foreign Office.

La question de savoir qui s'est rapproché de qui est rela-tivement secondaire On a soulitivement secondaire On a souli-gne du côté égyptien que la déclaration des Neuf de Luxem-bourg est plu. souple que celle de Venise. A Luxembourg, en effet, les Neuf ont adopté une « gamme d'options », de formules traduis ant concrètement les principes de Venise, en se propo-sent de les seumettre à l'attensant de les scumettre à l'atten-tion des intéressés. Ainsi les

seule personne — un capitaine de valsseau — la représentation militaire soviétique en Egypte. En

revanche, contrairement à ce qu'avaient annoncé les autorités

égyptiennes (le Monde du 15 jan-vier) le haut fonctionnaire de la mission économique de l'ambas-

mission économique de l'alitass-sade soviétique qui a été arrêté puis expulse en lanvier e pour espéon nagen. M. Youri Mar-chenko, ne jouissait pas du statut

Si successivement les Sovieti

ques ont été contraints par Le

ques ont eté contraires par Le Caire de fermer leurs consulats à Alexandrie. à Assouan et à Port-Said, et leurs centres cultu-rels, puis de 'imiter à cinq le nombre de leurs organes de presse représentés en Egypte. Le nombre des coopérants civils soviétiques demeure supérieur à un millier de personnes travaillant, essentielle-

diplomatione.

PRÈS D'UN TIERS DES DIPLOMATES SOVIÉTIQUES

ONT DU QUITTER LE CAIRE EN UN AN

De notre correspondant

Le Caire. - Après l'interven- soviétique accrédité auprès du

tion soviétique en Afghanistan, le président Sadate avait décidé, il y a un an pour manifester son mécontentement à l'égard de décidé, il gner leur pays, le mois passé, ont mécontentement à l'égard de été les deux attachés militaires Moscou, que le nombre des diplo-

l'effort européen ne contrarle pas les accords de Camp David, mais comme l'a dit M. Sadate mais comme l'a dit M. Sadate mercredi en recevant les étudiants égytlens — « s'y ajoute ». Le point de divergence le 
plus net entre l'Egypte et les 
Neul porte sur la participation 
de l'O.LP à la négociation d'un 
règlement, que les Européens 
jugent nécessaire, alors que 
M. Sadate — il l'a redit aux journalistes en mittant Luxembours nalistes en quittant Luxembourg — l'estime inopportune « dans

et simulanée » des Israéliens
et des Palestiniens

L'« autodétermination » des Palestiniens, une « entité » palestiniens, une « entité » palestiniens et surtout la « reconnaussance mutuelle et simulanée »

tion. Quant aux relations bilatérales, MM. Giscard d'Estaing et Sadate ont constaté e le caractère très satisfatant de leur développe-ment » et exprimé leur « volonté commune de poursuivre dans

cette tote x.

Selon l'Agence du Moyen-Orient (MENA), M. Sadate, de-vant les étudiants égyptiens.

a annonce un accord de coopération nucléaire franco-égyptien. Il a rappelé à ce propos que l'Egypte compte construire huit centrales nucléaires. Il ne semble pas, pour le moment, qu'un accord ait été formellement conclu, mais il a vraisemblahlement été dis-cuté au cours de l'entretien qu'ont en mercredi le ministre français de l'industrie. M. Giraud, et le ministre écrotien de l'éneret le ministre égyptien de l'énergie, M. Hilal.

MAURICE DELARUE

### M. BEGIN ESTIME QUE LE CHEF DE L'ÉTAT ÉGYPTIEN S'ÉCARTE DES ACCORDS DE CAMP DAVID.

(De notre correspondant')

liens ont réagi avec modération aux propos que vient de tenir le pré-sident Sadate, notamment mardi devant le Parlement européen de presse le 11 février, a déclaré que le chef de l'Etat égyptien était en droit de se montrer favorable à une initiative européenne au Proche-Orient, mals il a rappelé l'oppo orient, mais il a rappea l'oppo-sition d'Israël à cette démarche, qu'il considère comme « très préju-diciable » à l'actuel processus de pair. Le premier ministre a jugé « pen claire » l'allusion faite par le européennes » et îl a ajouté : « Nous avons déjà dit que nous n'en vou-drions pas. » M. Begin a, d'autre part, souligné

avec satisfaction que le président Sadate n'avait pas mentionné nommément l'O.L.P., contrairement à la déclarations de Venise des chefs d'Etat et de gouvernement de la d'Etat et de gouvernement de la C.E.R. Cependant, M. Begin a fermement rejeté l'idée de l'a auto-détermination » pour les Palestiniems reprise à son compte par M. Sadate dans son discours de Luxembourg. Le porte-parole du ministère des affaires étrangères a, par ailleurs, fait remarquer à ce sujet que le président Sadate, en défendant de tels principes, s'écar-tait des accords de Camp David.

 M. Edouard Bonnejous, sena-teur des Yvelines (Gauche démoteur des Yvelines (Gauche demo-cratique), président de la commis-sion des finances du Sénat, demande au ministre de l'écono-mie, dans une question orale, a de vouloir bien lui préciser quelles sont les perspectives du commerce extérieur que c'Iran 2. Commerce exterior duce trialité.

Il souhaite notamment « connaître nalités connues pour défendre la les conséquences financières de position des pays arabes ont été les conséquences financières de la reprise des relations avec l'Iran pour la Compagnie fran-çaise pour le commerce extérieur caise pour le commerce exterieur (COFACE), dont les capitaux sont constitués aux cinq sixièmes par des fonds publics et qui, en trois ans, a déjà remboursé 25 militards de françaises victimes d'annulations de contrats victimes d'annulations de contrats constitués qu'il allait se livrer à un a réexamen » de la politique américane dans la région, mals en contrats constitués qu'il ne fallait.

## dent Sadate Ces entretiens sont salem, mais aussi avec une cersaiem, mais aussi avez une cer-faine inquiétude, car les Israéliens ont l'impression que le gouverne-ment américain à leur égard est en train de faire une rapide mar-

che arrière après avoir montré de très bonnes dispositions.

Une convergence

incertaine Les Israéliens ont toujours hâte de prendre la mesure de la poli-tique du nouveau président des Etats-Unis tant la situation Etats-Unis tant la situation d'Israël en dépend. Au cours de sa campagne électorale, M. Ronald Reagan a satisfait le gouvernement de Jérusalem en soulignant « l'importance stratégique » d'Israël pour les États-Unis Dans l'ensemble, M. Reagan s'est montré très compréhensifervers les Israéliens heauconn s'est montré très compréhensif envers les Israéliens, heatsoup plus que son prédécesseur. Mais depuis l'installation de M. Reagan à la Maison Blanche, les Israéliens sont soudain moins sûrs de pouvoir compter sur la convergence de vues dont ils se félicitaient les mois précédents. La nouvelle équipe dirigeante à Washington semble elle-même entretenir le doute. Entre autres décentions les observateurs isdéceptions, les observateurs is-raéliens ont noté que plusieurs conseillers résolument pro-israé-liens, qui faisalent partie de l'entourage du candidat Reagan, n'ont pas été retenus dans la composition de la nouvelle admi-

Les dirigeants de Washington ne paraissent pas pressès de prendre de grandes décisions au précisant aussitôt qu'il ne fallait

nistration, alors que des person-

## — Le Monde-

publiera dans son prochain numéro

- LA RETRAITE AVANT L'AGE : Début d'une enquête de Danielle Rouard.
- IDEES : L'homme en question, par Emile Rideau, André Bercoff, Gabriel Matzneff et Roland Jaccard.
- « LE MONDE DES LOISIRS ET DU TOURISME » : Lozère et Haute-Loire, ou le ski à la campagne.

LES RELATIONS ISRAÉLO-AMÉRICAINES

## Jérusalem craint que M. Reagan ne soit pas un allié plus sûr que M. Carter

De notre correspondant

pas conclure à un changement. Des dernières déclarations de M. Haig, les Israëliens ont re-tenu que l'heure était plutôt à la « continuité ».

Le secrétaire d'Etat, par allieurs, a fait comprendre qu'il n'y avait « rien d'urgent » pour la diplomatie américaine. En

at dipiomate atteritame si conséquence, on estime à Jéru-salem que, lors des prochains voyages de MM. Sadate et Begin à Washington, les Américains n'insisteront pas pour relancer

Le département d'Etat américain a condamné mercredi 11 février en termes très vifs la politique - unilatérale - de colonies de peuplement pratiquée par Israel dans les territoires occupés.

- De telles actions unilatérales portent préjudice à une question qui doit être résolue par la voie de la négocia-tion . à déclaré M. William Dyess, porte-parole du departement d'Etat.

M. Dyess a estimé que la politique israélienne de colode paix et est mal avisée ».

n'insisteront pas pour reiancer les négociations sur l'autonomie des Palestiniens. C'est pourtant ce qu'aurait souhaité le premier ministre israéllen, qui reproche au chef d'Etat égyptien de se nies de peuplement - ne contribue en rien au processus Jérusalem. — Les nouvelles cri-tiques formulées mercredi par le département d'Etat ont fait les gros titres de la presse israélienne ce jeudi 12 février. On ne s'at-tendait manifestement pas à Jérusalem que le gouvernement prevaloir de ce petit succes avant les élections, qui auront iten le 30 juin en Israél. L'administration Reagan ne paraît pas-disposée à faire un cadeau à M. Begin, comme le président lui-même l'a confirmé le 3 février, en déclarant que le développement accélère des implantations en Cisjordanie était une a propocation in utile. Tout américain mette tant d'Insistance pour dénoncer le renforcement de la politique d'implantation puisque le président Resgan en avait déjà, le 3 février, souligné avait deja, le 3 revrier, souligne le caractère « provocant ». Les Israéliens sont d'autant plus sur-pris que le chef de la Maison Blanche s'était auparavant de-marqué des positions prises par son prédécesseur en déclarant à plusieurs reprises que les implan-tations inites dons les territoires a provocation in utile. Tout indiqué que à Washington comme au Caire, on attend le résultat de ces élections avant de prendre une quelconque initiative d'enntiamis inives dans les territoires occupés n'étalent pes à ses yeux « illégales ». Le mise en garde qui vient d'être faite ne peut qu'accroître l'importance des qu'accrottre 11 m por l'an de des conversations qui auront lieu à Washington, le 20 février, entre M Itzhak Shamir, ministre Israé-lien des affaires étrangères, et M. Alexander Haig, secrétaire d'Etat. Ce sera la première prise de contact directe entre les gou-represents israélles et eméruels Les livraisons militaires à l'Arabie Saoudite Il y a actuellement à Jérusa-lem une certaine désillusion

d'autant plus que l'une des tou-tes premières mesures prises au Proche - Orient par le nouveau vernements israéllen et américain depuis l'entrée en fonction du président Reagan. La deuxième Proche - Orient par le nonveau gouvernement américain risque d'être très négative en Israël. Les dirigeants de Washington semblent en effet de plus en plus disposés à fournir à l'Arabie Saoudite des équipements et des armements qu'i renforceratent considérablement l'efficacité des soixante-deux arions E-15 dont president reagan. La deuxieme devrait intervenir un mois plus tard, si, comme cela est envisage, M. Begin se rend à la Maison Blanche à l'invitation du chef de l'Etat amèricain, qui, au même moment — à quelques jours près, — devrait aussi recevoir le présisoixante-deux avions F-15 dont la livraison avait été décidée en 1978 par le président Carter et avait soulevé de river vives pro-

> gouvernement américain à leur égard. Les Israéliens ont déjà compris que M. Reagan allait continuer pour l'instant d'appli-quer une politique d'équilibre entre Israël et les pays arabes

qui est en vigueur depuis près de dix ans à Washington. Les dirigeants de Jérusalem paraissent être delà résignés à la livraison à Ryad mais parient maintenant d'obtenir de Washington des « compensations » sous la forme de nouvelles livraisons d'armes, comme cela avait été le cas en 1978.

D'autre part, les gouvernements de Washington et de Jérusalem se livrent à un étrange dialogue à propos d'une présence militaire américaine permanente au Proche-Orient voulue par MM Peggen et Heig A Wash-MM. Reagan et Haig. A Wash-ington, on vient de déclarer qu'une demande d'Israël tendant à la création de bases américaines sur son territoire pourrait être « examinée javorablement ». Mais au chef d'état égyptien de se satisfaire de l'impasse actuelle après avoir pratiquement rompu les pourpariers il y a déjà huit mois. M. Begin aurait aime obtenir une reprise symbolique des discussions pour pouvoir se ricame pour l'installation de prévaloir de ce petit succès avant les élections, qui auront lieu le se élections, qui auront lieu le avec bienveillance » mais le mistre des affaires étrangères. nistre des affaires étrangères. M. Shamir, a précisé le 7 février que son pays continuait de pré-férer assurer lui-même sa dé-fense. On laisse entendre que tout au plus des « facilités » pourraient être accordées temporairement à l'armée américaine M. Shamir entend éclaireir cette question lors de ses prochains entretiens à Washington.

Au sujet de la participation des Américains à une force interna-tionale de contrôle dans le Sinaï après le retrait définitif des Israèllens en avril 1982, le prési-dent Carter a va it étudé toute dent Carter a va i t étude toute décision à propos de cette partici-pation pourtant prévue dans les accords de paix israélo-égyptiens conclus sous l'égide des Étals-Unis. Cette réticence provoque depuis longtemps l'irritation des Israéliens qu' maintenant reposent une nouveile fois la question en souhaitant que Washington prenne enfin des engagements concrets Certains observateurs estiment que la solution à l'égard des bases amé-icaines au Procheorient pourrait être liée à celle qui devra être trouvée dans le Sinal. C'est la que pourrait éven-tuellement se matérialiser la prémanentes sur leur territoire. Plu-Pour les Israéliens comme pour les Saoudiens, cette affaire est un test de la bonne volonté du chains mois mais déjà on reconnaît en Israël que le président Reagan. contre toute attente, ne sera pas un ailié plus sur que M. Carter

FRANCIS CORNU.

## En dix jours

#### LA COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU A CONCENTRÉ TOUTE SON ATTEN-TION SUR ISRAEL.

(De notre correspondante) Genève. — La commission des droits de l'homme de l'ONU, qui siège depuis le 2 février au Palais des Nations (le Monde du 4 février), n'a examiné au cours de ses dix premiers jours de tra-vaux la situation dans aucun auvaux la stration dans aucun autre pays qu'israël. Les deux
condamnations rituelles de l'Etat
hébreu ont été automatiquement
acquises le 11 fevrier : seuls les
Etats-Onis se sont opposés aux
deux textes, et le Zeire a voté
contre l'un d'eux. La France,
selon la tradition, s'est abstenue ;
Israël, n'ayant qu'un statut d'observateur, n'a pu prendre part au
vote.

Les diverses accusations d'atrottés commises par Israël ont dépassé en violence celles des années précédentes, en dépit des contestations de la Fédération internationale des droits de l'homme (le Monde daté 8-9 février). Ainsi, il a été constaté que le sionisme constitue un obstacle à l'« égalité » et au « développement » des femmes; ce point de vue qui, placé dans le contexte proche-oriental, ne manque pas de sel, ne semble pas avoir troublé les délégués (femmes comprises) de la commis-Les diverses accusations

Plusieurs autres condamnations d'Israël sont prèvues pour la suite des travaux. On peut se deman-der dans ces conditions combien de temps pourra être consacre à l'examen des dossiers des « disparus » et aux violations des droits de l'homme dans le reste du monde. — I.V.

## APPARITION SUPPRISE DU DRAPFAU PALESTINIEN

A LA KNESSET

Jérusalem (A.F.P.). - Le drapeau palestinien (blanc, noir, tion surprise mercredi 11 février à la tribune de la Knesset. Le député Url Avneri, du parti Shelli (gauche anti-annexionniste), en a brandi une reproduction d'environ 20 centimètres sur 30, collée sur un dépflant qui portait sur l'autre face la reproduction du drapeau blanc et bieu Israélien. - Ces deux drapeaux fun à côlé de l'autre sont la cié de la paix, a-t-il déciaré. Les deux pauples vivant l'un à côté de l'autre, chacun avec son drapeau et sa conscience nationale, voltà la solution du conflit qui nous

La salle, parfoia si bruyante, est restée muette de stupéfac-tion. Au premier rang, le premier ministre, M. Begin, a hoché la tête de gauche à droite en signe de mépris. Le ministre de la justice. M. Moshe Nissim, du M Avneri à la tribune, a lancé : Mettre le drapeau palestinier. à côté du drapeau israélien, c'est pour la majorité écrasante des Israéliens la recette de la querre, et cela mat en cause

- Brandir ces deux drapeaux, c'est comme si on en brendisseit un seul : le drapeau palettinien, et cela signifie la destrucuon d'israél», a estimé Mme Gueoula Cohen, du parti d'extrême droite Tehiya.

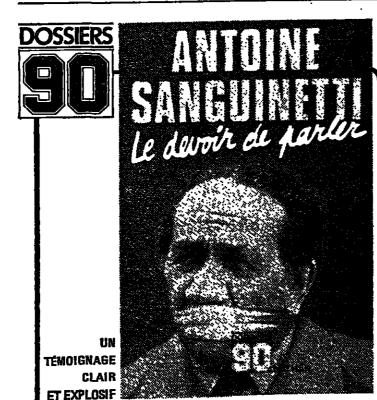

Paris, de source bien informée. La date de cette visite n'est cependant pas encore officielle.

**LUN LIVRE DE COMBAT AU COEUR DES ÉLECTIONS** par Antoine SANGUINETTI Radioscopie - Jacques Chancel 23/01/81

FERNAND NATHAN

And the second s F- ----

ANDES TOWNERS

déclare le ministre pakistanais des affaires étrangères

Au terme des cérémonies célébrant, mercredi 11 février, le vingtième anniversaire de leur mouvement, les représentants des pays non alignés ont adopté un « appel de New-Delhi » rappelant ses principes et exhortant « toutes les nations et tous les peuples, ainsi que leurs dirigeants, à ne ménager aucun effort pour éviter la guerre et consolider la pair et la sécurité internationales . tâche exi-geant - la renonciation à toute mesure pouvant conduire à des affrontements. l'élimination de l'ingérence et de l'intervention étrangères dans les affaires intérieures des Etats -.

D'autre part, un consensus était, mercredi soir, en vue sur les deux questions – l'Aighanistan et le Cambodge – sur lesquelles achoppaient les travaux de la

New - Delhi. - Au cours d'une conférence de presse, mer-credi 11 février à New-Delhi, le ministre pakistanais des affaires étrangères, M. Aga Shahi, tout en réaffirmant que son pays deen rearimant que son pays co-mandait toujours le retrait im-médiat des troupes étrangères stationnées en Afghanistan, a consisté que les demandes sem-biables formulées en ce sens, dans diverses instances internationales, n'avaient, pour le moment, donné aucun résultat. C'est pourquot, a-t-il expliqué, son pays est prêt à engager un dialogne afin d'aboutir à une solution politique qui conduirait au retrait souhaité.

Il a toutefois reconnu que l'or-ganisation d'un tel dialogue avait enregistré récemment « un cer-tain recul », deux points de pro-cédure, sur lesqueis un accord devrait être préalablement réa-lisé, posant toujours des problè-mes. Le premier, 2-t-il précisé, concerne le rôle qui devrait être dévolu, dans un tel dialogue, au représentant personnel du secrédévolu, dans un tel dialogue, au représentant personnel du secrétaire général des Nations unies (il s'agit de M. Javier Perez de Cuellar, secrétaire général adjoint, chargé des affaires politiques spéciales). Pour le Pakistan, ce dernier doit, en effet, exercer

conférence ministérielle, en commission politique. Cependant, le ministre afghan des affaires étrangères, M. Shah M.Dost, a rejeté, au cours d'un entretien avec le secrétaire général de l'ONU, M. Wald-heim, la proposition pakistanaise de discussions tripartites (Afghanistan, Pakistan, Iran) sous les auspices des Nations unies, indique l'A. F. P. L'Afghanistan refuse de prendre pour base de conver-sations éventuelles la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU du 20 novembre 1980, demandant le « retrait immédiat des troupes étrangères ».

M.Dost a toutefois accepté la désignation d'un représentant personnel du secré-taire général de l'ONU pour la question afghane et a donné son accord pour par-ticiper aux pourparlers en tant que

De notre correspondant

s'instaure.

un compromis.

un rôle e actif » et ne pas être un simple e spectateur ». Le second point concerne le caractère trilatèral des conver-sations qui, pour M. Shahi, devraient se dérouler entre son pays, l'Iran et le représentant du parti démocratique populaire afghan (P.C. au pouvoir à Ka-boul), le Pakistan et l'Iran, a-t-il rappelé s'étant engagés à ne pas boul), le Pakistan et l'Iran, a-t-il rappelé, s'étant engagés à ne pas reconnaître le règime actuellement en place. « Nous ne pouvons accepter un d'ulogue b'datéral, a-t-il insisté, car il s'agit d'un problème global qui déstabilise toute la région. De plus, si nous discutons avec le régime de Raboul, de gouvernement à gouvernement à gouvernement à gouvernement à quivernement, il ne nous resterait plus rien à népocier et cela légitimerait le gouvernement actuel, donc la présence des troupes donc la présence des troupes étrangères, ce qui supprimerait tout fondement à une demande

de retrait de ces troupes. »

représentant du Parti démocratique et populaire d'Afghanistan (P.C., au pouvoir à Kaboul) et non en tant que ministre du gouvernement Karmal. Des que des accords avec les pays voisins seront atteints, les conditions d'une complète normalisation politique, y compris le retrait des troupes soviétiques, seront réunies », a déclaré M. Dost dans son intervention en séance plenière. M. Waldheim a, d'autre part, déclaré que toute solution à la crise afghane - doit garantir que le peuple afghan pourra déterminer librement son avenir. sans intervention ou ingérence étrangères ». Le secrétaire général de l'ONU a également rencontré les ministres représentants du Pakistan et de l'Iran, sans, semble-t-il. parvenir à obtenir un assouplissement de la position de leur pays.

des forces étrangères, alors une crise se produit, » Il a rejeté vivement « ioute acceptation d'un fatt accompil militaire ».

M. Shahi a une nouvelle fois énergiquement démenti les « accusations » selon lesquelles le Pabieton approprie et approprie de la particular de la companie de l s'instaure.

Evoquant les travaux de la conférence des non-alignés et la rédaction laborieuse (il est d'ores et déjà question de les prolonger jusqu'à vendredi matin) de la résolution finale. M. Shahi a précisé que l'amendement pakistanais au projet de résolution rédigé par l'Inde, amendement demandant notamment le retrait kistan armeralt et entrainerait les résistants afghans. Il a relevé que ces derniers utilisaient no-tamment les armes détournées par es nombreux déserteurs de l'armée afghane. Après avoir réaffirmé que son pays n'accep-terait pas que son territoire soit utilisé pour acheminer des armes en Afghanistan, le ministre a démenti que le Pakistan ait envoyé récemment deux divisions

dige par l'Inde, amendement demandant notamment le retrait des troupes étrangères, avait été soutenu en commission politique par « quelque trente-quaire pays » et que « quatorze s'y étatent opposés ». Un groupe composé de l'Argentine, de la Tanzanie et de l'OLP est chargé de soumettre un compromis. en Arabie Saoudite.

Interroge, pour terminer, sur la proposition de M. Giscard d'Estaing de réunir une conférence internationale sur l'Afghanistan. M. Shahi a estimé qu'une telle conférence pourrait compléter utilement la démarche pakista-naise. « notamment lorsqu'il s'agira d'examiner les garaites internationales des super-puis-sances pour que l'indépendance et le non-alignement de l'Afghanislan soient respectés et les ingé-

rèunion plénière de la deuxième phase, mercredi, a bien montré qu'on était aussi loin que jamais d'un accord sur le désarmement. M. Kampelman a cité une série de statistiques sur le programme d'armement de l'Union soviétique, dont les dépenses militaires, en 1970 auraient dépessé de 25 %.

1979, auraient dépassé de 85 % celles des Etats-Unis.

PATRICK FRANCÈS.

## ASIE

## Chine

AVANT DE RECEVOIR M. FRANÇOIS MITTERRAND

## M. Deng Xiaoping affirme que M. Hua Guofeng « est encore le président du P.C. chinois »

La délégation du parti socialiste composée de MM. François Mitterrand, Lionel Jospin, premier secrétaire du P.S., et Gaston Defferre, président du groupe socialiste de l'Assemblée nationale, a poursuivi, mercredi 11 février, son voyage en Chine par une visite de la Grande Muraille et des tombeaux des Ming, puis par un entretien avec des intellectuels. Jeudi après-midi, elle a été reçue par M. Deng Xisoping.

De notre envoyé spécial

Pékin. — Avant de recevolr guerre inévitable, ils n'en ont pas M. François Mitterrand, M. Deng moins souligne que les Européens. Xisoping s'est entretenu quelques les Américains et eux-mêmes doi-Instants avec les journalistes. Il a vent unir leurs efforts pour freiner affirmé : « M. Hua Guoleng est l'expansionnisme soviétique. Face à encore le président du P.C.C. ». Puis, i) a ajouté : « li y a beaucoup de apéculations sur ce sujet qui ne sont pas fondées. Il arrive souvent, comme il est normal, qu'une mutation de personnels eit lieu. C'est d'ailleurs le cas dans d'autres pays. » Interrogé sur la persistance éventuelle d'un « culte de Mao Zedong », M. Deng Xiaoping a precisé : - Nous nous en tenons à la pensée de Mao Zedong ». Le socialisme < d'après Mao » est-il identique à celui qui prévalait avant sa mort. lui a-t-on demande ? - Le socialisme et le manxisme restent les mêmes. Mais, entre telle et telle periode, il peut y avoir des différences sur le plan des connaissances, des politiques et sur le plan idéologique», a-t-il répondu, avant d'ajouter : - Il est vrai due Meo Zedong a commis des erreurs au soir de sa vie. Mais, à considérer l'activité de toute cette vie, il a apporté une très granda

contribution au peuple chinois.» Ces informations sur la situation intérieure chinoise ne sont certes pas nouvelles, mais elles sont importantes dans la mesure où elles sont données pour la première fois par M. Deng Xisoping lui-même. Le fait que le vice-président du Comité central se soit ainsi exprimé à l'occasion de la venue de M. Mitterrand est interprété par les socialistes comme confirmation de l'importance que les Chinols attachent à leur visite. La « couverture » de l'événement, par la prasse chinoise, est en

effet tout à fait comparable, voirs supérieure, à ce qu'elle fut pour la visite de M. Valéry Giscard d'Estaing. Jeudi après-midi, M. Deng Xiaoping a rappelé que le parti communiste chinois est favorable au déveles composantes du mouvement ouvrier international, en précisant qu' « il n'existe pas de terrain d'entante avec le parti communiste

francals ». De tels propos sont de nature à conforter la délégation socialiste dans l'idée que le P.S. est désormais considéré par la Chine comme l'interlocuteur privilégié du P.C. chinois dans la gauche française. Toutefols, ce privilège ne change rien au feit que les deux partis ont, sur les questions internationales des positions divergentes qui étalent apparues des avant la rencontre entre MM. Mitterrand et Deng Xiaoping. Elles concernent l'attitude qu'il convient d'adopter face à ce que les Chinois appallent « l'hégèmo-

nisme soviétique ». Pour eux, le principal danger pour la paix mondiale réside dans l'attitude de l'U.R.S.S. Si les Interlocuteurs de la délégation française n'ont pas repris la thèse de la

cette analyse brièvement résumée. les socialistes ont développé des arguments de nature, les uns à séduire, les autres à déplaire aux l'inquiétude qu'avalent fait nature, en l'inquiétude qu'avait fait naître, en Europe, l'intervention soviétique en Alghanistan et l'implantation des fusées SS 20. Une telle inquietude justifie que la France cherche à renforcer se sécurité. En outre, la volonté du P.S. de faire progresser la construction européenne n'a pu que satisfaire les Chinois. Les seconds arguments consistent à opposer à une éventuelle entente à trois, d'une part, la nécessité dans laquelle se trouve l'Europe de maintenir un dialogue privilègié avec l'U.R.S.S. et, d'autre part, l'ampleur de la rivalité économique entre l'Eu-

rope et les Etats-Unia. Les socialistes ont donc refusé d'entrer dans le système de pensée de leurs interiocuteurs chinois pour s'en tenir à l'idée que la France a ne peut choisir entre la Chine et la Russie ». D'autres questions ont été abordées. L'analyse de la situation en Pologne n'a guère suscité de divergences. M. Deng Xiaopino a affirmé : . Un risque d'intervention soviétique existe toujours. Nous sommes contre une intervention militaire en Pologne, sur le plan moral. Nous sommes contre la violation de la souveraineté d'Etat, contre quelque pays que ce soit. -

En revanche, le P.S. et le P.C.C. sont en désaccord sur le Cambodge. car les socialistes français n'approuvent pas l'appui de la Chine aux Khmers rouges. M. Deng Xiaoping a d'ailleurs été interrogé sur les récentes prises de position du en effet d'accepter l'idée d'un front anti-vietnamien dirigé par lui-même, dans lequel prendraient place des Khmers rouges. Jusqu'à présent, le prince Sihanouk refusait d'envisager une telle éventualité. Sur ce sujet, M. Deng Xlaoping a precisé qu'il « accueille favorablement cette position positive . mais k a ajouté : « Les déclarations du prince Sihanouk manquent cependant de détalis, des détalis qui nous permettraient de mieux connaître cette position. »

Après avoir quitté les journalistes, M. Deng Xiaoping a reçu la delégation française. Celle-ci devail quitter Pékin jeudi après-midi pour Jinan, capitale de la province du Shantong, puis pour Qu-Fu, viile natale de Confucius. La délégation du P.S. quittera la Chine le samedi 14 février pour la Corée du Nord, et sera de retour à Pêkin dimanche soir.

JEAN-MARIE COLOMBANI.

## M. Thorn confirme sa volonté de s'appuver sur l'Assemblée européenne pour renfercer le pouvoir de la Commission

M. Thorn entend mener, avec l'appui de l'Assemblée européenne, une politique indépendante à l'égard des États membres. Le discours - programme du président de la Commission suro-péenne, prononcé le 11 février. a été bien accueilli par la majorité des parlementaires de Strasbourg. On prétait l'intention, mercredi soir, au groupe démocrate chrétien de soumettre au vote de l'Assemblée une motion de confiance à la nouvelle Commission. Cette - investiture - devait être la première du genre dans la vie

De notre correspondant

Luxembourg. — « Nous vous aiderons, M. Thorn. » La réponse donnée par M. Tindemans (dé-mocrate-chrétien belge) illustre combien, par certains côtés, l'in-tervention du président de la Commission a plu à l'Assemblée. Il faut dire que M. Thorn n'a pas ménagé ses critiques à l'égard du conseil des ministres de la du conseu des ministres de la Communauté, dont e le poids dans la formation des décisions est devenu de plus en plus prépondérant (...), alors que le conseil fonction ne plus aujourd'hut comme une conférence inter-gouvernementale que comme l'organe prévu par les traités ».

Remontant à 1965 — l'année où le général de Gaulle avait décidé de pratiquer la politique de la chaise vide pour empêcher l'instauration de la règle de la «majorité qualifiés» au sein du conseil — M. Thorn a constaté depuis cette date la «crispation» et a le recul constant de la concep-tion européenne » Pour renverser la vapeur, il entend œuvrer pour une utilisation plus fréquente de la «majorité qualitée» Le pré-sident de la Commission a également pris l'engagement solen-nel de ne plus transmettre au conseil des propositions de compromis « duicorées en lonc-tion des exigences des experts nationaux » Les projets des auto-rités de Bruxelles, a-t-il précisé tiendront uniquement compte des intérêts de la Communauté.

Toujours très solennel. M. Thorn a conclu sur ce point en declarant : « La nouvelle Comen geografie : et nouver pas soit l'au-torisation, soit la requête des Etats membres pour preparer

Sa voionté de donner plus de poids à la Commission avec le soutien de l'Alsemblée va protablement susciter quelque agacement dans les capitales européennes et cas seulement à Paris Même si M. Thorn avait pris la mécantion dans un passage pré-Même si M. Thorn avait pris la précaution dans un passage précédent de son discours de lancer un appel pour la « paix institutionnelle » il a rappelé à ce sujet que, dans le conflit sur le budget qui oppose. As » e m b l'ée à la France. l'Allemagne et la Belgique, la Commission recherchalt toujours une formule de compromis, maigré la procédure d'infraction qu'elle a lancée contre ces trois pays. S'agissant des

finances communautaires que les Dix souhaitent « trop rigoureuse-ment geler », M. Thorn a stigma-tisé la position des Etats membres sur le plafonnement à 1 % des versements T V.A. au budget communautaire. « Il s'agit là, a-t-il déclaré d'une querelle théologique qui procède d'une conception étroite et erronée. »

A propos de la politique agri-cole commune. le président de la Commission a confirmé ses intentions de proposer pour les productions excèdentaires la par-ticipation financière des exploi-tants à l'écoulement des produits des prochaînes campagnes.

bolteux et paralytiques.

d'actions

MARCEL SCOTTO.

Cette semaine:

Le 15 février : jour de la Saint Fisc. Date fatidique pour les dix

sept millions de contribuables qui devront acquitter leur tiers provisionnel. «Dix sept millions de suspects» pour l'Adminis-

tration. Le premier volet d'un dossier exhaustit sur l'impôt à la

La querelle des pétroliers français Indice des prix oblige: le gouvernement refuse d'augmenter le super autant que les pétrollers le souhaiteraient. Mais ces

derniers se présentent à la batalile en ordre dispersé :

l'absence d'un prix OPEP a creusé l'écart entre blen-portants,

Avec la fol du 24 octobre 1980 qui prévoit la distribution d'actions grafuites aux salariés, la France comptera bientôt un million de nouveaux actionnaires. Mais à peine entrée en application, cette foi soulève déjà une vague de critiques. Pour des raisons à la fois financières, juridiques et pratiques.

**Demain chez** votre marchand de journaux

Un casse-tête pour une poignée

■ L'impôt à la française (in partie): 17 millions de suspects

DANS UN CLIMAT PESSIMISTE

## La conférence de Madrid s'attelle à la rédaction du document final

De notre correspondant

Madrid. — La conférence de Madrid sur la sécurité et la coo-pération en Europe a achevé mer-credi 11 février sa de u x i è m e phase. Sans que les délégués changent de fauteul et ce dossiers, la traislème sécurité de la redila troisième s'ouvre, ce jeudi, dans la même atmosphère de pessimisme qui a entouré la réunion depuis son ouverture, il y a trois

dheim pourrait visiter les capi-tales des parties concernées et essayer de lever les obstacles qui empêchent qu'un dialogue ne

M. Shahi a cependant estime que le texte définitif, pour être acceptable aux yeux des Pakistanais, devrait demander le re-

trait des troupes étrangères. « Un

gouvernement, 2-t-Il déclaré, doit être capable de se maintenir au pouvoir par sa propre jorce. Si, aux prises avec une révolte popu-

laire, il dott être soutenu par

mois.

Il s'agit meintenant, pour les trente-cinq pays participants, d'élaborer une déclaration finale commune à partir des quelque quatre-vingts propositions présentées au cours de la première phase et débattues au cours de la deuxième.

Récour de Weshington cà il

Rejour de Washington, où il était allé consulter son nouveau gouvernement, le chef de la délégation américaine. M. Max Kampelman, a déclaré aux journalistes que les divergences entre l'Est et l'Ouest étaient maintenant trop graves pour qu'on puisse espèrer des résultats tangibles de la conférence de Madrid. Son discours, au cours de la dernière

celles des Etats-Unis.

Le réarmement de l'Union soviétique a depuis longtemps dépassé tout ce qui pourrait être nécessaire à sa défense. Il s'agit à présent d'une capacité offensive, d'une capacité de déclencher une attacue expresse a chall de

une atlaque surprise », a-t-il dit Le délégué soviétique, M. Hyt-chev, a répondu en rappelant les récentes déclarations de l'admi-nistration Reagan sur le renforcement du potentiel militaire Les positions en sont là alors que le désarmement est devenu la principale question de la conférence. Si les Etats-Unis souhaitent poursuivre le processus d'Heisinki et préserver la possibilité d'une autre conférence, les pays de l'Est ne semblent pas vouloir s'engager dans cette voie si l'on n'arrive pas à un accord sur une confé-rence de désarmement.

> Deux propositions: l'une polonaise et l'autre française

Deux propositions rivales sont en présence. L'une, polonaise prévoit la réunion d'une conférence européenne portant sur les armements nucléaires et classiques et des mesures militaires de confiance non vérifiables. Pour les Etats-Unis et leurs alliéa, il ne s'agit que de mesures « discriminatoires » de propagande. L'autre, francaise, des demande des tre, française, demande des mesures de confiance obligatoires et vérifiables s'étendant de l'At-lantique à l'O ur al L'U.R.S.S. refuse l'idée de contrôle et l'in-clusion de tout son territoire européen.

Les délégués, dont beaucoup ne cachent pas leur découragement, auront en principe, jusqu'an 5 mars pour abattre les montagnes d'incompréhension et d'hostilité et pour rédiger un texte englobant les droits de l'homme, la concertion économicate coopération économique, scienti-fique et commerciale, la circula-tion des informations et les tion des informations et les la tâche donne à penser que la conférence d'ébordera la date limite prèvue, à moins, bien entendu, qu'elle ne capote auparavant, victime d'un nouvel événement international on de ses propres désacords

## **Australie**

## La signature de l'accord nucléaire avec la France suscite les protestations de l'opposition

Correspondance

Canberra. — L'accord de garanties nucléaires signé récamment à Paris entre la France et l'Australie a relancé la constroverse nucléaire entre syndicate et gouvernement. Il s'agit, en effet, du premier accord permettant le retraitement de com bustible nucléaire australien à l'étranger. En 1877, le premier mi u istre, L. Malcolm Fraser, avat, élaboré une politique très stricté dans ce domaine; mais elle s'est graduellement assoupile face à l'opposition des achéteurs potentiels à consistement de l'Australie.

Es réactions suscitées par cet accord ét ai en t prévisibles. Le vice-premier ministre et ministre du commerce et des ressources du commerce du commerce et des ressources du commerce du commerce et des ressources d

---

PONDINCE gent des Eurasiens du Vie

and the state of the

াত্র নাম্প্র ১৯ চন্ট্র

10 mg/mg/mg/

e samuel a de la company d

C. W. 1 جووين مربو فيحيول والمناه



A HORSE MILES OF THE STATE OF T

iser i stand

Service :

1 4 .

da perti socialistic companyo 4 Joseph, gremut section. d Joseph, with the first to the groups done to the forest, son boyots on the first to the forest done the first to the fir

De notre envoyé spécial

arand. M. Deng moint touring : Journalistes II 3 1975 LTT ... B eries scorent 500 to 3 s at feu Ces 29 d'aute. 23/2 persistence excer Alphanetic in Man Zegong . Haters ES M. . . a produce of a Moura operation of the second of the pennion of a second of the second a sacialisme

sim dance a 1 EYER! 52 FROM ? = LO SOCIETATIO AND PROPERTY OF :p:::005, 57% 57% an away ... nt december : • Zestoniy a committee ee 14 ca 121

髓 独 然待 5米% sertie chinoiz » pur is bib. ne ser contro The second second second ಯಾವರಿಗಳ ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ 医 医海巴克尔 化二 the weekly in a der da were 5 ex7 76 8 i da St. Mitteren. ं स्ट अंदर्भन

produce to the section of <u>ಕ್ಷದಿಗಳಿಗಳು</u> ೭ ನೆ. grand and and a to Garage of the contract of L St. Deric 1.57 g in puri interer son 😂 e de destas diche

participant unata

INIE

**監修** ペンプムー・・・。

Australie

s de l'accord nucleaire avec la finite les protestations de l'opposition Carrens of January

### CORRESPONDANCE

## Le sort des Eurasiens du Vietnam

A la suite de la publication d'une lettre d'un mêtis franco-indochinoise qui ferait vietnamien et de la réponse du Quai d'Orsay (le Monde des 18 et 20 septembre 1980), nous avons reçu une lettre de M. P. Brocheux (Paris):

Sud de la Chine une communauté franco-indochinoise qui ferait honneur au Vietnam, au Camboux (Caris).

Le Quai d'Orsay est donc dans l'erreur quand il reproche à

La réponse du gouvernement français aux métis franco-viet-namiens qui demandent à être admis en France indépendam-ment de la règle fixée (être né après 1945) appelle quelques remarques.

marques.

Le communiqué du gouvernement réaffirme que celu-ci ne veut considérer que les cas des individus dont la naissance correspond à la présence massive du corps expéditionnaire français, comme si seulement des militaires ont été capables de procréer. Mais le fait le plus important est le rappel de la possibilité d'opter pour la nationalité française à la fin de la première guerre d'Indochine; si à l'époque, certains ont préféré la nationalité vietnamienne et qu'aujourd'hui ils vietnamienne et qu'au jourd'hui ils se voient refuser l'entrée en France, ils l'ont bien cherché qu'ils expient donc leur faute! L'attitude du gouvernement français ressemble à un dépit d'amou-reux blessé et rancunier.

Or, est-ce bien de cela qu'il s'agit ?

D'abord le terme de métis franco-vietnamien ou d'Eurasien ne traduit pas la réalité complexe du groupe social représenté. En effet, la majorité de ceux et celles dont il est question ne sont pas par d'une union entre un Frannés d'une union entre un Fran-cais et une Vietnamienne (cas le plus fréquent). S'ils ont, certes, un ascendant français la plupart sont des enfants de couples métis, de couples métis-vietnamiens ; en fait, presque tous sont des quarterons ou octavons, sans compter l'interférence de « Français de l'Inde » dans ces mélanges.

Tous se sont vietnamisés ou revietnamisés surtout d'un point de vue culturel ; tous étaient im-mergés dans la société vietnamienne. C'est pourquoi, en 1955-1956, lorsqu'il leur a fallu opter pour la France ou la République du Sud-Vietnam, la crainte d'une transplantation dans un climat et une société qui ne leur étaient pas famillers, la pression sociale et politique exercée sur des fonc-tionnaires, militaires ou autres professionnels, ont déterminé ces hommes et ces femmes à demeurer dans un Sud-Vietnam inde-pendant mais qui les acceptait chez lui.

S'il y eut quelques cas isolés de palinodies qui peuvent nous indigner, pourquoi étendre le ressentiment à tous ceux qui piéges dans ui dont la responsabilité revient toujours à des gouvernements?

Or, ces hommes et ces femmes, aujourd'hui sont identifiés et fichés par les autorités vietna-miennes comme « métis » c'est-à-dire qu'une minorité ethnique a été artificiellement fabriquée afin qu'un certain nombre d'individus puissent être disjointent de la nation vietnamienne.

C'est pourquoi, notre gouver-nement devrait considérer tous les sang-mèlés d'Indochine, nès des renégats mais comme des victimes au même titre que les bout people, les Hoas ou les Hmongs qui ont l'étrangeté de ne pas aller dans le sens de l'histoire et dont un régime intolérant (par euphémisme) cherche à se débarrasser.

De la part d'un régime libéral avancé, de surcroît) et qui a (avance, de surcroit) incontestablement fait pour les réfugiés d'Indochine, pourquoi cette discrimination a l'encontre de deux ou trois mille personnes ?

De son côté, M. William Bazé nous écrit :

Eurasien moi-même depui guare générations et membre à partir de 1924, puis président d'œuvres chargées de l'éducation et de l'instruction de dizaires et de l'instruction de dizames de milliers d'enfants franco-indochinois, orphelins ou aban-donnés, je pense être autorisé à donné un avis pertinent.

Au cours de la période colo-niale, les Eurasiens ont été le trait d'union naturel entre la France et l'Indochine. Ils ont France et l'Indochine. Ils ont toujours tenu à combattre dans les rangs de leurs camarades métropolitains, pendant les guerres de 1914 - 1918 et 1939 - 1945, ainsi que dans la résistance contre les Japonais. Beaucoup y ont laissé leur vie. Sans les événements que nous connaissons.

Le Quai d'Orsay est donc l'erreur quand il reproche à certains « métis » de n'avoir pas était offerte, pendant la période coloniale, de se faire reconnaître Français devant un tribunal

La société indochinoise était extrêmement complexe. Les Eurasiens y vivaient cependant sans difficultér, protègés par les décrets qui assuraient leur statut. Ils obtenaient la qualité de Français devant les tribunaux quand ils le désiraient. Mais ils n'étaient pas contraints pour autant de quitter leur pays natal, oû ils continuaient à mener une existence normale. Ceux qui voulaient garder la nationalité de leur mère étaient libres de leurs actes, Malheureusement ces facilités ont disparu au début de 1975. extrémement complexe. Les Eura-

Depuis cette époque, la Répu-blique démocratique du Vietnam les considère comme des éléments inassimilables aux conditions de vie politique et sociale imposées par le nouveau régime et souhaite leur départ massif pour la France, tandis que des mesures sont prises qui rendent très difficile leur accès à un emploi. Ils se tournent naturellement vers la France, leur patrie effective, et lui demandent asile, sachant qu'un grand nom-bre d'entre eux y sont déjà. Ils espèrent en l'occurrence qu'une position humaine sera prise à leur égard rapidement.

plus accueillant à leur égard. En accordant l'autorisation d'émigrer en France seulement à ceux qui sont nés d'un père membre du corps expéditionnaire français en Indochine entre 1945 et 1957, il commet une grave injustice dont personne ne comprendra le carac-tère discriminatoire et racial. Les Eurasiens nés avant 1945 ont droit à notre sollicitude. Il serait inadmissible de les acculer à une misère affreuse dont nous n'avons que trop d'exemples dans un monde impitoyable à tous les isoles. Ce sont de vrais Français qui ont contribué à la grandeur de notre pays à me époque où l'œuvre coloniale était exaltée.

L'injustice apparaît encore plus grave lorsque l'on sait que nous avons reçu depuis 1975 plusieurs dizaines de milliers de réfugiés venus d'Asie qui ne sont ni des Français ni parents de Français.

## LE «TRIBUNAL DES PEUPLES» JUGE LES ÉVÉNEMENTS DU SALVADOR

## Une répétition des massacres de 1932

De notre envoyé spécial

Le «Tribunal permanent des peuples - a ouvert, lundi 9 février, à Mexico, sa cinquième session consacrée cette fois au Salvador sous la présidence de M. George Wald, prix Nobel de biologie, ancien professeur à Harvard. La « sentence » du « tribunal » devait être, en principe, rendue ce jeudi 12 février.

Mexico. — Commencée dans la quiétude, cette session du Tribu-nal des peuples a été troublée, mardi 10 février, au deuxième jour de ses travaux, par l'inter-vention inattendue d'une délégation de la démocratie chrétienne d'Amérique centrale.

Cette délégation vint rétablir le principe du débat contradictoire, qui faisait jusqu'alors lourdement défaut. Mais ce fut sa seule vertu, son principal orateur ayant cru bon d'indiquer qu'il fallait envi-sager la situation « avec hu-mour », sans préciser s'il parlait de la situation du Salvador ou de la sienne au milieu d'une assemblée qui ne lui étalt pas spécia-lement favorable. Désinvolte et un brin provocateur, il ne convain-quit personne.

Un de ses compagnons, qui se présenta comme délégué de la jeunesse démocrate-chrétienne au Panama, n'eut pas plus de succès en déclarant que le tribunal était Je pense que le gouvernement de la République agirait dans l'intérêt bien compris de la France en se montrant beaucoup de mos comme « génocide » ou e violation des droits de l'homme ».

> Ce collège (plutôt que tribu-nal) a procédé à l'audition d'une sèrie de témoins. Les faits, certes, sèrie de témoins. Les faits, certes, sont déjà, pour la plupart, connus. Pourtant, l'admiration prévalait devant la présidente de la commission des droits de l'honme du Salvador, Mme Marinella Garcia-Villas, aujourd'hui en exil, mais qui, encore récemment, se rendait sur les lieux lorsque des cadavres étalent découverts, afin d'en prendre des photos qui furent montrées à l'assistance réunie à Mexico.

Mme Garcia - Villas rappela notamment — ce qui fut illustré par des témoignages person-nels — que, précédés, dans 90 % des cas, de 'ortures, les assas-sinats se chiffraient au minimum à treize mille cent quatre-vingt-quatorze pour l'année 1980; A ce

jean-louis curtis

battement

mon cœur

ong roman intime, vécu par trois L personnages, Catherine, Nicolas et Thierry. Les liens tissés entre eux depuis

l'adolescence subsistent, plus durables que

leur épaque, ils la commentent avec acuité et drôlerie ; mais l'amour les arrache à leur

FLAMMARION

liaisons et mariages. Un peu en marge de

rythme, a fast remarquer plus tard M. Roberto Cuellar, directeur du Secours juridique de l'archevèché de San-Salvador, le chiffre-record de trente mille victimes, constaté en 1932, devrait être dépassé à la fin de 1981. Chiffre énorme, le Salvador ne comptant que moins de cing comptant que moins de cinq milions d'habitants.

La responsabilité de ces assas-sinats, selon Mme Garcia-Villas, reviendrait, en majorité, à l'armée et, pour 15 %, à des groupes para-

#### Un pays saigné à blanc

La muestion agraire apparut comme le point crucial du mar-tyre salvadorien, combinée avec l'action des Etats-Unis en Amél'action des Etats-Unis en Amerique centrale. Témoignages et analyses ont démontré que les Etats-Unis s'étaient d'eux-mèmes placés dans une situation difficile pour preserver leur leadership sur cette région. Ils soubalteient expliquation, mie se haltaient, expliqua-t-on, que se développe une bourgeoisie moyenne, aisée, mais largement « dépolitisée ». C'est pourquoi en même temps qu'ils livrelent armes et munitions et qu'ils formaient des officiers au Fanama (le cas échéant à la pratique de la tor-ture), ils tentèrent en dernier ressort d'installer un régime convenable qui aurait fait pen-dant au régime somoziste du Ni-caragua avant qu'intervienne la chute de cette dictature. Mais ils conte de tette dictature. Mais ins s'opposèrent, par le fait, à l'oli-garchie des grands propriétaires terriens (1 % d'entre eux possé-dant 38 % du territoire, et l'un

d'eux possédant à lui seul 1 % du sol salvadorien).

Contre l'action des Etats-Unis, assez largement établie au cours de cette session. les possibilités de résistance de l'Eglise (dans un pays catholique à 90 %) sont apparues comme très diminuées depuis l'assassinat, en mars 1980, de Mgr Romero, archevèque de San-Salvador. L'ardente célbration qui fut faite de sa personnalité, not amment par M. Cuellar, n'a guère dissimulé l'affaiblissement de la résistance conduite par l'Eglise après la mort

de son principal animateur. D'autant que, selon M. Cuellar, qui n'a pas caché son hostilité au nonce apostolique, l'attitude du Vatican est « ambigué » devant le massacre du peuple du Salvador.

Pays saigné à blanc, décervelé, décérèbré de l'avis de tous, y com-pris celui des intervenants de la démocratie chrétienne, le Saiva-des de la company de dor peut-il emoore prétendre au nom d'Etat, ou bien n'abrite-t-il plus, selon une question-réponse formulée par M. Armando Uribe, « seulement un appareil de répression qui n'est même pas en mesure de contrôler Pensemble du mesure de contrôler l'ensemble du

PHILIPPE BOUCHER.

## L'INITIATIVE DU SÉRATEUR LELIC BASSO

DROITS DE L'HOMME

Le Tribunal permanent des peuples a été fondé à Alger le 4 juillet 1976 (date du bicentenaire de la Déclaration des droits du peuple américain) sur l'Initiative du sénateur italien Lelio Basso, mort en 1979. Il a déjà réuni quatre sessions : à propos de la question sahraquie. de l'Argentine, de l'Erythrée et

Le Tribunal a son siège à Rome. Son financement est difficile à établir; il définit sa ligne politique comme celle d'une gauche non partisane, îndépendante à la fois des socialistes et des communistes

Le Tribunal de cette cinquième session était composé de MM. Richard Bäumlin, juriste et

député (Suisse); Guido Girardi.

lie); James Petras, sociologue (Etats - Unis), Emesto Meio Antunes, ancien ministre des affaires étrangères (Portugal); Armando Uribe, ancien ambassadeur du Chill à Pékin. George Wald, prix Nobel (Etals-Unis), président de cette session; Sergio Mendez Arceo. évêque de Cuemavaca (Mexique); Amar Bentoumi, ancien ministre de la justice (Algérie): Vicente Navarro, médecin (Etats-Unis); Harvey Cox, théologier protestant (Etats-Unis); Edmond Jouve, maître - assistant à Paris-i (France). Le role du « ministère public » est tenu par M. José Ribera, directeur d'un centre de documentation sur l'Amérique latine à Barce-

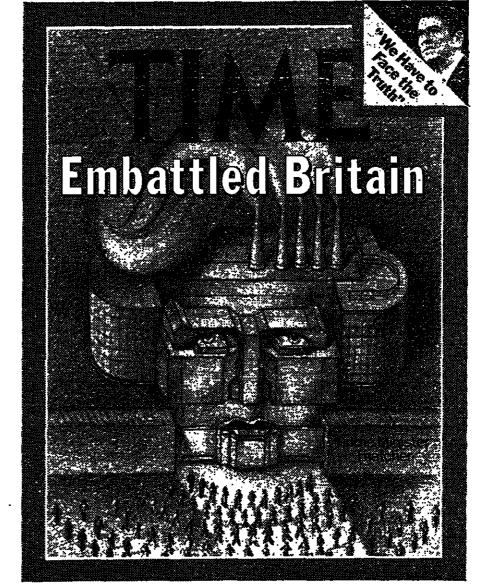

En vente cette semaine.

Un esprit ouvert sur le monde.

Tarif au taux du jour réservé aux passagers T.W.A. sur l'Atlantique, jusqu'au 14 avril.

"T.W.A. AMERICA PASS": pour \$ 199, visitez plus de 50 villes aux U.S.A. Vous plaire, ça nous plaît.

 On ne peut résoudre les tensions qu'à travers un dialogue honnête el nermanent des autorités avec les Olfovene organisés es dicoudes sociaux et professionnels -, déclarent encore les évêques en estimant qu'on - a'obtiendra rien par le diktat el une propagande qui discrédite parlois l'autre partie - Le conseil général de l'épiscopat a également confirmé l'appul moral accordé vendredi demier par le cardinal Wyszynski, primat de Pologne, au syndicat paysan, dont la Cour suprème vient de dénier la légalité. - Il teut. dit le communique, donner aux agriculturs la garantie de la propriété de la terre et reconnaître leurs droits à la libre association professionnelle. car le droit des auriouiteurs à s'assocler (ibrement suivant leur volonté et leurs besoins, indépendan associations existantes, est leur droit

Le mot de - syndicat - n'est pas

#### LE GOUVERNEMENT

Le général Jaruzelski, qui tout en présidant le conseil des ministres, conserve le portefeuille de la défense, sera assisté de six vice-premiers ministres : MM. Mieczyslaw Jagielski (le negociateur des accords de Gdansk) qui dirigera une nouvelle commission chargée de la coordination de l'économie, Henryk Kisiel, Stanislaw Mach et Jersy Ożdowski, ainsi que deux nouveaux venus : MM. Andrzej Jedynak (jusqu'à present ministre de l'industrie des machines lourdes et agricoles) et Mieczysław Rakowski, redacteur en chef de l'hebdomadaire Polituka, considéré par beaucoup d'intellectuels comme le « libéral » du comité central dont il est membre depuis 1975 : c'est-à-dire fort orthodoxe en politique étrangere et plus ouvert en politique intérieure. Il serait plus particulière-ment charge de la presse et des

relations avec les syndicats. Six nouveaux ministres entrent au gouvernement : M Boleslaw Faron remplace M Krzysztof Kruszewiski à l'education, M Ka-zimierz Klek succède à M Henryk Pruchniewicz à l'industrie chimique, M. Jerzy Wojtecki, un haut fonctionnaire du parti, prend le portefeuille de l'agriculture à la place de M. Leon Klonica. M. Waldemar Kozlowski à M. Tadeusz Skwirczynski aux forêts et à l'indus-trie du bois M. Stanislaw Wylupek remplace M. Stanislaw Wylupek remplace M. Jedynak a
l'industrie des machines lourdes
et agricoles; enfin, M. Tadeusz
Szelachowski prend le ministère
de la santé, qui n'avait pas été
pourvu depuis le dernier remaniement. — (AFP.-UPI.)

por . ouverte à un compromis Mais it s'agit là d'un engagement de l'Eglise d'autant plus remarquable qu'il fait suite à une rencontre. entre le cardinal-primat et M. Kania et que le refus des autorités d'enviuger une reconnaissance de Solidarité rurale est catégorique.

Mercradi, les agriculteurs, qui occupent le siège des anciens syndicats de Rzeszow, ont réaffirmé leur volonté de poursulvre leur mouvernent lusqu'à la reconnaissance de leur syndicet, en demandant aux ouvriers de les soutenir et en déciarant qu'ils traient, s'il le failait, jusqu'à l'organisation de grèves de a production. Ils oni reçu le même jour un appul remarqué de M. Bogdan Lis, vice-président du syndicat de Gdansk, qui a appaié - tous les Polonels • à exiger du gouverne-ment l'enregistrement de Solidarité rurale. M. Walesa, pour sa part, semble partisan d'une plus grande prudence, et la commission nationale de Solidarité, qui se réunit ce jeudi à Gdansk, pourrait demander à toutes les organisations régionales du syndicat de ne pas lancer, durant un mois et demi, de nouveaux mouvements de grève sans son accord préalable. Pour sa part, la branche varsovienne de Solldarité a annoncé, mercredi dans un communiqué, qu'ella déclencherait une grève si des membres du KOR (Comité d'autodéfense sociale, fortement attaqué étaient arrêtés (1).

Après la reprise du travail mardi, à Jelenia-Gora, une accalmie sociale semble se dessiner malgré la poursuite de la contestation étudiante Mercredi, avant que la Diète ne confirme à l'unanimité moins deux abstentions (2) la désignation du général Jaruzelski, M. Kania avait sculiané que le nouveau chef du gouvernement s'est toulours prononcé dans le passé en faveur de - solutions politiques ». « Nous attendons du gouvernement, a notamment déclaré le chet du parti, qu'il essocie l'ouverture et la disponibilité à continuer le dialogue avec la termeté dans l'exercice des droits constitutionnels. - - Le gouvernement empêchera tous les aglasements contralrc aux intérêts de l'Etat et de la nation -, a ajouté M. Kania, en sera un allié tidèle de l'U.R.S.S. et un mallion solide de la communau socialiste ».

BERNARD GUETTA.

(1) Les porte-parole de la Charte ?? (mouvement tchécoslovaque de dé-fense des droits civiques et kumains) ont adressé un message de solidarité a l'un des leaders du KOR, M. Jacek

(2) Celles de M. Jaruzelski et d'un député du « parti démocratique ».

Dans une lettre adressée à M. Haig le 28 janvier

## M. Gromyko dénoncait les «ingérences» en Pologne

De notre correspondant

Washington. — Le duel verbal qui oppose Washington et Mos-cou s'est enrichi d'un nouvel épisode mercred: 11 février. De manière inhabituelle, l'ambassadeur soviétique aux États-Unis a publié une lettre de son ministre des affaires étrangères, M. André Gromyko, à sor collègue améri-cain, le général Alexander Haig Ce document, daté du 28 janvier. traite de trois questions d'actua-lité : l'Iran, la Pologne et l'Af-ghanistan. On y trouve une défense de l'U.R.S.S. qui s'estime injustement attaquée par Washington, puis une mise en cause assez vive der Etars-Un's.

assez vive der Etats-Un's.
En publiant cette lettre, les
Soviétiques ont violé les rasges
diplomatiques, ce qui ne leur
ressemble guère Mais Moscon
renvoie la balle dans l'autre
camp. C'est le genéral Haig qui
aurait triché en « rendant publique » sa propre lettre à M. Gromyko datée du 24 janvier. En
fait, on ne connaît pas le détail
de ce texte. Même apres la de ce texte, Même apres la démarche des Soviétiques, le département d'État ne veut pas

rèvèler la teneur. La petite histoire retiendra les circonstances dans lesquelles la réponse de la Gromyko fut remise au général Haig. Ce jour-la (le Mond. du 31 janvier). l'ambassadeur soviètique à Washington se vit refuser l'accès du dans dans de l'accès du dans dans de l'accès de ingroß se vit refuser l'accès du garage du département d'Etat. entrée discrète dont il avait l'habitude On jui expliqua que, dorénavant. il devrait entrer par la même porte que les d'plomates des autres pays. M. Dobrynine n'en fit pas une affaire Quelques lours plus rargi cet ambassadeur. jours plus tard cet ambassadem chevronne, en poste depuis 1963 et qui connaît Washington mieux que beaucoup & ministres amèricains, dinait au côté du général Haig, puls participait au traditionnel « petit-déjeuner de prière » du nouveal président. Dans sa lettre, M. Gromyko reproche aux Elets-Unis de ne pas contribuer à une solution pacifique en Afghanistan. Ils

auraient emi des obstacles » à un dialogue entre ce pays et le Pakistan. L'URASA se défend, d'autre part, d'avoir cherché à traville part, d'avoir cherché à torpiller un accord entre Téhéra et Washingtor à propos des otages. De le début, les diri-geants du Kremlin auraient condamne le kidnapping « en termes clairs et sans ambiguité a Mais le passage le plus inté-ressant de la lettre concerne la Pologne. S'en prenant vivement

aux « émissions protocoltrices » de certaines radios comme la Voix de l'Amérique, le ministre soviétique des affaires étrangères dénonce une ingérence ouverte dénonce « une ingérence ouverte dans le: affaires intérieures polonaise: ». Ingérence qui ne peut avoir pour but que de « susciter parms la population polonaise des sentiments inamicaux a l'égard de FURSS. » Au-delà des radios, ce sont les gouvernements occidentaux qui sont en cause. M. Gromyko leur fait savoir que « les affaires intérieures de cet Etat souverain » qu'est la Pologne « ne peutent être un suret de discussions entre des pays tiers ».

des pays tiers ».

La situation en Pologne semble provoquer un certain embarras à Washington comme l'ont mon-tré, mardi 10 fevrier, les volte-face du porte-parole du dépar-tement d'Etat. M William Dyess (le Monde du 12 téprier). En fait, Washington ontinue de soutenir publiquement qu'une intervention des forces sovié-tiques n'est « n: imminente mi inévitable », mais l'on note une inquietude certaine dans des conversations rrivées. « De houts conversations retivées, a De hauts fonctionnaires américains croient qu'une internention mutitaire sométique en Pologne est devenue inévitable, ècrit ce leudi 12 février un éditorialiste au Washington Post. A. Joseph Kraft. Ils prevoient une catastrophe qui ictterait de sombres nuages sur les relations de l'URSS avec les Etals-Unis et avec le reste du monde.

ROBERT SOLE

## République fédérale d'Allemagne

LA CRISE AU SEIN DU S.P.D.

## « Le parti ne se scindera pas »

affirme M. Brandt

De notre correspondant

Bonn. - Le président du S.P.D., M. Willy Brandt a falt de son mleux, ce jeudi 12 février, pour convaincre le public que le parti social-démocrate aurait rétabli la pleine solidarité dans ses rangs afin de soutenir le gouvernement Schmidt de façon loyale et de rester fidèle à l'alliance avec les

L'ancien chancelier, qui presen-L'ancien chanceller, qui presen-tait à la presse la déclaration en cinq points adoptée la nuit précédente par le comité direc-teur du parti, n'a cependant pas réussi à dissiper tous les doutes. Tout en proclamant que e le parti ne se scindera pas », il a reconnu que le S.P.D. restera toujours « inconfortable ». Il a confirme aussi qu'au cours des très lon-gues délibérations poursuives mardi et mercredi, le chanceller aurait « explosé » à plusieurs reprises. M. Schmidt estimerait que la « Jausse image » du S.P.D. qui s'installe actuellement dans l'esprit du public nuirait au prestige et à la capacité d'action de son gouvernement.

con gouvernement.

C'est semble-t-il sur le terrain
de la politique étrangère et de
la défense que les difficultés les
plus sérieuses ont surgi durant
le débat. La déclaration reprend presque mot à mot le commu-niqué du sommet de Paris en

## Italie

### LE CABINET FORLANI OBTIENT UN LARGE VOTE DE CONFIANCE

(De notre correspondant.) Rome. — Après huit jours de débat-marathon » et d'obstructionneme du parti radical (le Monde du 10 février), le Parle-ment italien a accordé, le 11 fé-vrier, par 335 voix contre 243, la of conflance y an cabinet de centre gauche de M. Forlani, puis, dans un second temps, voté par 334 voix contre 225 le prolongement de l'application, jusqu'au 31 décembre prochain, de la garde à vue de quarante-huit heures. Comme prévu, le gouvernement a obtenu les suffrages démocrates-chrétiens, socialistes, sociauxdémocrates et républicains, partis qui composen; le cabinet. Ont voté contre : les communistes, les indépendants de gauche, l'extrême gauche et les radicaux.

Le décret-loi sur la garde à vue devait être voté avant le 14 février à minuit, sous peine de devenir cadnuc. M. Foriani avait décidé alors de recourir à la ques-tion de conflance, afin de surmonter l'obstructionnisme des radicaux, en évitant la discussion du millier d'amendements déposés du millier u sussesses par ces derniers. MARC SÉMO.

### M. BERLINGUER N'ASSISTERA PAS AU CONGRÈS DU P.C. SOVIÉTIQUE

Rome (A.F.P.). - Le parti communiste italien a antoncé que son necrétaire général, M. Enrico Ber-linguer, ne condulrait pas la délé-gation qui assistera au vingt-sixième Congrès du parti communiste soviétique, qui doit s'ouvrir le 23 février

a moscon.

C'est la première tols, en solvante

Ana d'histoire, que le P.C.L ne sera

pas représenté par son secrétaire
général à un congrès du P.C.U.S. La délègation sera composée de MM. Giancarlo Pajetta, responsable pour les affaires internationales et membre de la direction du parti, Paolo Bufalini, membre de la direc-tion, Francesco Marazzi et Marcello Stefanini, tons deux membres du

El Salvador

TREIZE DES VINGT ET UN RESPONSABLES UNIVERSITAIRES ARRETES mardi 10 fevrier par le gouvernement (le Monde du 12 (évrier) ont été libérés le lendemain. Un porte-parole de la police a annoncé que les huit autres resteraient en prison (usuré)

resteraient en prison jusqu'à ce que soit faite a une enquête

plus approtondée » sur leur cas. L'un des détenus a affirmé que ces arrestations visaient à empêcher la réouverture de l'Université nationale, fermée et occupée par l'armée depuis le 26 juin. — (APP, UPI)

**Etats-Unis** 

OUN DIPLOMATE CUBAIN

EXPULSE ~ Les Etats-Unis ont déciare, mercredi 11 fé-

vrier, un premier secrétaire de la section des intéréts cubains

M. Ricardo Escartin, persona non grata, et l'ont accusé d'es-

De notre correspondant soulignant qu'une politique de Hono. -- Une nouvelle batalile est solignant qu'une pointque de paix doit s'appuyer sur l'équilibre entre les blocs sans que l'un ou l'autre se trouve en position d'infériorité ou vise à établir sa suprématie. Le texte souhaite aussi la reprise rapide du « processus SALT » et laisse transengagée dans le presse ouest-alle-

paraitre l'espoir très timide qui les négociations avec l'U.R.S.S. les négociations avec l'U.K.S.S pourraient finalement permettre aux alliés occidentaux de renoncer à la mise en place d'un nouvel arsenal nucléaire en Europe. Quant au problème de l'exportation de matériel militaire par la République fedérale, les dirigeants du parti souhaitent qu'il soit possible encore d'aniournai. qu'il soit possible encore d'an-nuler la commande de deux sous-marins par le gouvernement du Chill, mais ils restent muets

lorsqu'il s'agit de savoir si la R.F.A. serait prète à livrer des tanks Leopard à l'Arabie Saoudite.
Touchant le problème de l'èner-Touchant le problème de l'energie, la déclaration du comité directeur est plutôt de nature à conforter les ennemis du nuclèaire. Elle s'abstient en tout cas de fournir des mots d'ordre clairs et compréhensibles. Evoquant de façon précise la centrale de Brokder dont des la centrale de Brokder. dorf, dont la construction est condamnée par le S.P.D. de Hamcondamnée par le S.P.D. de Ham-bourg comme par celui du Schles-wig-Holstein. le manifeste se contente de dire que s'il ne s'agit pas de barrer la voie au nucléaire, la central thermique serait tout aussi conforme aux décisions et au programme du parti.

Le chapitre economique aurait été adopté dans une atmosphere pius harmonieuse. Alors que cino membres du comité directeur sur quarante-trois se sont abstenus de voter les paragraphes de la déclaration concernant la politique de défense, personne n'aurait demandé un programme général de relance économique pour com-battre le chômage. Cette revendication est pourtant formulée avec

une force croissante dans les milieux syndicaux. En fin de compte, l'absence de tout vote hostile au sein du comité directeur constitue sans aucun doute un signe rassurant pour le parti comme pour le gouverne-ment. Il reste toutefois à voir comment les critiques et les rebelles du groupe parlementaire social-démocrate vont accepter les exhoriations des dirigeants, dont M. Brandt hui-même vient d'admettre qu'il naurait pas « la même autorité que les Écritures saintes s.

JEAN WETZ.

## Pays - Bas

UN INGÉNIEUR NUCLÉAIRE PA-KISTANAIS EST-POURSUIVI POUR AVOIR TRANSMIS DES INFORMATIONS A SON PAYS.

(De notre correspondant.)

Amsterdam. - Le parquet d'Amaterdam vient d'entamer des ooursuites contre un ingénieur pakistansis M. Abdel Kahder Khan, accusé d'avoir quitté les Pays-Bas, en 1976. en emportant avec lui des informstions secrètes sur l'enrichissement de l'uranium par ultracentrifugation. Il travaillait depuls 1976 pour un sous-traitant du consortium Urenco, réunissant les Pays-Bas, l'Allemagne fédérale et la Grande-Bretagne L'hebdomadaire britannique The Observer avait révélé, en 1979, que M. Khan dirigealt, au Pakistan, les projets d'enrichissement de l'uranium à des fins militaires, grâce notam ment aux Informations qu'il avait réunies aux Pays-Bas. Le gouvernement néerlandais avait peu après présenté ses excuses aux gouver-

TRAVERS LE MONDE

pionnage. M. Escartin doit quitter les Etats-Unis dans le délai d'une semaine. La sec-tion des intérêts cubains est rattachée à l'ambassade de

rattachée à l'ambassade de Tchécoslovaquie à Washington Le porte-parole du département d'Etat a indique que la sûreté fédérale américaine (F B L) avait établi que M. Escartin avait conduit « des activités de rensegnements » et qu'il avait activement pousse des hommes d'affaires américaine à commercer avec Cuba par des voles détournées en violation de l'embargo commercial édicté par les Etats-Unis. — (AFP.)

Ouganda

DES RESPONSABLES DU MOUVEMENT PATRIOTIQUE OUGANDAIS (U.P.M.), formation politique d'opposition, qui dispose d'un siège au Parlement, ont affirmé, mercredi 11 février à Kampaka, que leur secrétaire général. M. Jabeli

## Les journalistes du quotidien « Die Welt » protestent contre le redressement politique que voudrait leur imposer M. Axel Springer

mande à propos de l'avenir du cuotidien Die Welt, appartenant au groupe Springer L'équipe rédactionnelle du journal se sent, en effet, menacée par des projets de réorganisation. Impliquant à la fois des économies de personnei et, selon elle, une modification de la ligne politique du

Le point de départ du conflit se Depuis pas mai d'années. Die Welt enregistre un déficit de 40 millions de deutschemarks selon certains, de 14 à 15 millions selon M. Peter Jentschen, président du conseil d'entreorise et rédacteur de politique Intérieure Fondé à la fin de la guerre par les autorités britanniques d'occupation, le journai, pendant longtemps le plus lu de la jeune République fédérale, a perdu du terrain depuis son Intégration dans le groupe Springer et ne tire plus qu'à 200 000 exemplaires.

#### Restaurer un esprif plus « combatif »

La demière réorganisation était A ce moment-là, M. Peter Boenisch, qui dirigeait auparavant le grand organe populaire Bild Zeltung fut appelé à conduire le journal conservateur sur une voie plus libérale et pluraliste, tâche qu'il a sans aucun doute menée à bien.

Les journalistes, réunis la semaine dernière, ont protesté contre les intentions qu'ils prétent à la direction du groupe Springer : il s'agirait, d'une part, de substituer à M. Boenisch un triumvirat composé de M. Herbert Kremp - prédécesseur de l'actuel rédacteur en chel, - de M. Matthias Walden, commen tateur très engagé contre la politique à l'Est, et de M. Wieffried Hertz Eichenrode, qui est déjà responsable pour la politique intérieure du quetidien Die Welt. En même temps, il s'agirait de restaurer l'esprit plus combatif - dont le journal avait fati preuve autrefols en faveur de

Démentant les Intentions qu'on lui prête. M. Axel Springer s'en est pris violemment au Times de Londres, po le compte rendu qu'il avait fait de cette affaire. M. Springer reproche au Times de n'avoir pas mentionné ses efforts pour assurer la survie économique de Die Welt . J'espère, ecrit-il à lord Thomson, réussir mieux qu- vous dans cette tâche... . Il attribue les critiques dont il est l'objet à la solidarité dont li a- toujours fait preuve envers l'État d'Israël et reproche au Times son attitude fondamentalement anti-israéllenne »

### Maite

### LES ANGIENNES CITERNES DE L'OTAN SONT LOUÉES A LA FLOTTE MARCHANDE SOVIÉTIQUE

La Valette (Reuter). — Aux termes d'un accord conciu en janvier avec le gouvernement de La Valette, l'Union soviétique va pouvoir utiliser à Malte un complexe de citernes souterralnes pour entreposer jusqu'à trois cent mille barils de petrole. Ce complexe, qui date des an-nées 50. avait servi à l'OTAN.

Cet entrepôt sera destine uniquement à la flotte marchande soviétique. Le premier ministre maltais. M. Dom Mintoff, envisage l'accord avec Moscon sur une base purement commerciale : Malte n'utilisait pas ses instal-lations de stockage, et les Soviétiques auront des droits à acquit-ter pour chaque tonne de pétrole entreposée dans le complexe. Il est possible aussi que certains navires marchands soient réparés dans les chantiers navals

A la question de savoir si les Soviétiques n'allaient pas trans-férer le pétrole sur leurs navires de guerre. M. Mintoff a répondu que ce qu'ils en feraient à l'extérieur des eaux maltaises ne regardait pas son gouvernement.
Selon un accord maritime
annexe, l'accès des ports maltais
est interdit aux navires de guerre soviétiques.

Il y a longtemps que Moscou essaye de trouver le moyen d'éta-blir une présence officielle à Maite. Le récent accord peut offrir une base de départ pour

y élargir ses activités. Le gouvernement maltais a déjà refuse à plusieurs reprises l'ou-verture d'une ambassade sovié-tique à La Valette, déclarant que les deux pays n'avaient pas d'ac-cords d'aide ni de relations comcords d'aide ni de relations com-merciales qui puissent justifier une prèsence permanente de l'Union soviétique sur l'île. Au lendemain de la signature de l'accord sur le pétrole, M. Min-toff a déclaré devant le Parle-ment que les Maltais n'en étaient pas pour autant devenus soudai-nement des communistes.

Bidandi Sail, avait été arrête par les forces de sécurité ougandaises. Ces memes res-

ponsables ont déclaré d'autre

part être sans nouvelles du président du mouvement, l'an-

cien ministre de la défense Yoweri Museveni, mais que rien ne permettait d'affirmer qu'il avait été arrêté.— (AFP.)

Zimbabwe

toutes membres de l'armee de liberation nationale du Zimbabwe (Zania) de M. Robert Mugabe, premier ministre. — (AFP., AP.)

le parti travailliste de M. Mintoff trouve lui-même son plus fort soutien

● Le porte-parole du départe-ment d'État. M. William Dyess, a indique que Washington avait fait connaître à Malte sa « préoccupation au sujet de cet accord. Le problème, a précisé le porte-parole, est que Malte n'aura aucun contrôle sur la destination finale de ces produits une fois qu'ils auront été transférés sur des pétroliers soviétiques.

réfugiée en Belgique.
Le commandement de l'état de siège avait, fin Janvier, ordonné à Mme Boran de rentrer en Turquie avant le 25 février et menacé de

## Turquie

### Mme BORAN PRESIDENTE DU PARTI OUVRIER EST JUGÉE PAR CONTUMACE POUR PROPAGANDE COMMUNISTE

Ankara (A.F.P.). — Le tribunal militaire d'Ankara ouvre ce 12 février le procès de Mme Behice Boran, présidente du parti ouvrier de Turquie (TIP), actuellement

avant le 13 février et menacé de la priver de sa nationalité si elle ne se présentait pas aux autorités. Pareille menace avait été lencée contre M. Guitekin Gazloglu. président de l'association des enseignants de Turquie (TOB-DER). actuellement à l'étranger. Mme Behice Boran, ancien

membre de la commission parle-mentaire miste C.E.E.-Turquie, a fait savoir qu'elle ne regagnerait pas son pays. Elle sera jugée pour avoir violé l'article 142 du code avoir viole l'article 142 du code pénal turc, qui interdit dans le pays toute propagande commu-niste. Le conseil national de sécu-rité avait, en effet, vivement réagi aux déclarations sur la violation des droits de l'homme en Turquie faites par Mme Boran à Bruxelles. La présidente du parti ouvrier de Turquie avait déclaré que les dirigeants du TTP ne pouvaient plus qu'itter le pays et étalent l'objet d'une inculpation collective.

d'une inculpation collective.

Atteinte de troubles cardiaques, agée de soixante et onze ans, Mme Boran, qui a été emprisonnée à plusieurs reprises, avait finalement reçu un passeport en octobre dernier. Soignée pendant plusieurs semaines en Bulgarie, elle s'était ensuite rendue à Bruxelles sur invitation du viceprésident du Parlement européen. M. Piet Dankaert.

Un ultimatum similaire a été adressé le 10 février a cinq artistes lyriques et compositeurs turcs également réfugiés à l'étranger: Mme Melike Demirag, MM. Cen Karaca, Sanar Yurdétagan, Sema Poyraz et Serdar Bagcan. Ils doi-

51 MORTS AU COURS
D'AFFRONTEMENTS ENTRE
PACTIONS RIVALES — Les
combats qui ont eu lieu, les
10 et 11 février, à la caserne
de Glenville (le Monde du
11 février), opposant des factions rivales du Front patriotique (F.P.) du Zimbabwe, ont
fait 51 morts, annonce-t-on
officiellement, mercredi, à Salisbury. Les victimes étalent
toutes membres de l'armee de Poyraz et Serdar Bagcan. Ils doivent rentrer en Turquie a avant le 13 mai «. sous peine d'être déchus de leur nationalité,

صكذا من الاجل

A son programm

#"?(Z?

lite of him is set

្រាស់ ប្រជាពលមេខាលី សំ

Sense engrant.

Section du Reader

ong pada sa katalang sa ka Sa katalang sa

M. Michel Debré était, mercredi 11 janvier, l'invité des associations de la presse présidentielle, parlementaire et ministérielle. Ces associations organiseront, après cette première rencontre, des déjeu-ners avec chacun des principaux candidats à l'élection présidentielle.

Dans sa déclaration liminaire, M. Debré a affirmé : « Le réveil de la France et des Français est nécessaire. Je suis le candidat de nécessaire. Je suis le candidat de ce réveil. [...] L'opposition est hors d'état de se renouveler et de s'adapter. Elle est aussi passéiste que le pouroir. » L'ancien premier ministre estime que « la France est un pays qui s'affaiblit à l'intérieur d'un monde libre qui térieur d'un monde libre qui terrieur d'un monde libre qui terieur aun monte ture qui se aispute a et que «l'honneur de la politique est de rendre à la France sa jorce ».

« Reconquerir la France », cela

veut dire, dans son esprit, lui ren-dre sa force économique, sa force sociale (solidarité, politique fami-liale, éducation). « passionner les Français pour de belles ambitions » (recherche scientifique, conquête de l'espace, lutte contre la faim dans le monde). Cette e reconquête » réalisée, la France pourrait alors utiliser les moyens dont elle disposera pour e modifier l'évolution de l'Europe en faisant dont elle disposera pour a modifier production de l'Europe en faisant accepter la révision nécessaire du qu'eux-mêmes ». « Je pense de traité de Rome », « assumer ses responsabilités à l'égard de la Méditerranée et de l'Afrique », résultats qui surprennent ».

en répondant aux questions, que « les circonstances [lui] permettent d'être le rassembleur non 
seulement des gaullistes du 
R.P.R., mais de bien d'autres », 
« Plus les jours avancent, a 
poursuivi M. Debré, plus je vois 
avec satisfaction que mes écrits 
et mes propos sont lus avec attention par d'autres candidats, 
qui les reprennent presque mot 
pour mot, » M. Debré a trauvé, 
dans les propos tenus par M. Jacdans les propos tenus par M. Jac-ques Chirac, lors de sa conférence de presse du 10 février. « une série des propositions » qu'il a « faites depuis six mois ou un an ». « Je me réjouis d'être pillé. a-t-il ajouté. On me pille, mais on ne pille pas tout. Si on prend une idée sans ce qui l'accompagne, on caricature ma pensée. »

Interrogé sur les sondages d'opinim qui ne lui accordent qu'une place modeste, l'ancien premier ministre a repondu qu'il « en faut plus pour lle] déprimer s. M. Debré a refusé de dire quelle sera son attitude au second tour de l'élection présidentielle, précisant que les propos tenus par ceux de ses amis qui se sont déjà prononcés en faveur de M. Valéry

M. Debré Parmi les plus actifs

M. Debre Parmi les plus actilis figurent le maire de Saint-Denis, M. Auguste Legros, suppléant de M. Debré et le président du conseil régional, M. Yves Barau. Le secrétaire général du comitée de secrétaire général du comitée de la comitée d

de soutien à M. Debré était encore il y a peu chargé des relations avec la presse de la fédération Les amis de M. Debré

disposent également de certaines facilités Son comité de soutien

publie chaque semaine une chro-nique dans le Journal de l'île, et,

si la radio a annonce, mercredi, le retour du président de la fédération, elle n'a pas men-tionné celui du secrétaire dépar-

temental qui voyageait pourtant dans le même avion !

La féderation n'a aujourd'hui même plus de local. Le mouve-ment dans l'Île s'est tellement identifié à la personne de M. De-

bre que le siège de la fédération R.P.R. était tout naturellement situé a la permanence de l'an-cien premier ministre. On vous fait comprendre aujourd'hui que

la cohabitation n'est plus de mise. Le secrétaire départemen-tal reconnaît volontiers qu'il y

a ià un problème pratique et qu'il faudra trouver un toit

avant de lancer la campagne en faveur de M. Chirac. Cependant, personne ne cherche à cultiver les germes de division. M. Pons,

secretaire général du R.P.R., a reconnu que la situation à la Rèunion est « particulière », et il a écarté, en conséquence, toute éventualité d'exclusions Ce que M. Payet traduit dans les termes suivants : « Nous pages des di

suivants : « Nous avons decité

la division devait se faire

HUBERT BRUYÈRE.

que la division dans l'ordre s

## Situation délicate pour les gaullistes de la Réunion

De notre correspondant

Saint-Denis-de-la-Réunion. — La fédération R.P.R. de la Réu-nion vit des moments difficiles depuis la candidature de M. Jac-

ques Chirac.

Avant la tenue du congrès extraordinaire qui a ratifié cette candidature, le 7 février, la discrétion était ici de rigueur. A chaque question les responsables

crétion était ici de rigueil. A chaque question les responsables de la fédération répondaient invariablement : « Attendez notre retour de Paris, vous aurez toutes les explications voulues. »

A la tribune du congrès, le président de la fédération, M. Marc Gérard, avait été le seul orateur à se prononcer pour M. Michel Debré, tandis que le secrétaire départemental, M. Aristide Payet, s'était déclaré favorable à M. Jacques Chirac (le Monde du 10 février). Dès le lendemain, M. Payet, qui n'a jamais figuré sur les listes de soutien à la candidature de M. Debré et qui ne s'était pas déplacé pour accuell-lir celui-cl lors de son dernier séjour dans l'île, a diffusé un communiqué demandant « à tous les responsables et militants de la jédération de se rallier à la décision du congrès ».

Les moyens succeptibles d'être

Les moyens succeptibles d'être consacrés a faire campagne pour M Chirac paraissent toutefois singulièrement !imites Le secrétaire de la fédération est un des plus jeunes rerponsables du mouvement. Il a fait ses premiers pas en politique en étant élu conseller municipal de Saint-Denis en 1977. On ne peut pas parler à son sujet d'audience

personnelle
En revanche, depuis des mois, les têtes de file du mouvement et toute la machine du R.P.R. dans l'île travaillent à soutenir

a orienter le monde libre pers us e orienter te monae tiore vers un effort commun s.

M. Debré, qui se dit « indiffé-rent aux combinations des per-sonnes et des partis s. a estimé, en répondant aux questions, que

dans les propos tenus par M. Jac

M. Chirac: je suis candidat pour gagner

M Jacques Chirac avait invité à déjeuner, mercredi 11 février, à l'Hôtel de Ville de Paris, tous les parlementaires et tous les conseil-lers de la capitale appartenant lers de la capitale appartenant au R.P.R. Cent quarante-cinq ont répondu à son invitation, soixantedix étaient absents, comme MM Debré et Chaban-Delmas, ou excusés comme MM Olivier Guichard, de Bénouville et

Messmer Quatre députés membres du comité de soutien à M. Michel Debré étaient présents, MM. Dhin-nin (Nord), La Combe (Maine-et-Loire, Moulle (Cher) et Volsin (Indre-et-Loire).

A l'issue du déjeuner, M. Chirac a prononce une brève allocution, reprenant les grandes lignes de sa conférence de presse de la veille, soulignant à la fois que « le bilan du septennat n'était pas satisfaisant » et que M. Mitterrand « avait seulement sept ans de plus value 1974 » au'en 1974 ». Il a répété qu'il est « candidat

pour gagner », ajoutant qu'il y a vrier, le vice-président de « cette jois - ci une chance de gagner qu'il ne jaut pas laisser politique, qui a enqendré échapper ». M. Chirac, qu'i n'a baisse du revenu agricole ».

pas fait allusion à la candidature de M Debré, a appelé à l'union des gaullistes et évoqué l'avenir du R.P.R. a qui de toute manière retrouvera son unité ».

Il a précisé : « Il ne faut rien faire qui puisse gêner pour les lendemains de l'élection le rassemblement des gaullistes mais aussi de tous les Français. »

M. Claude Labbé, président du groupe de l'Assemblée nationale et conseiller politique du R.P.R. aux côtés du quel se trouvait M. Couve de Murville, ancien pre m'ier ministre, s'est dit a convaineu que les gaullistes sortiront unis de cette élection comme cela a toujours été le cas dans les épreuves passées où l'on a cherché à nous diviser par des tentatives venant de l'extérieur ». tentatives venant de l'extérieur ».

La Fédération française de l'agriculture (F.F.A.) appellera ses membres à un vote « hostile » à M. Giscard d'Estaing aux prochaines élections présidentielles. Cette attitude, a indiqué, le 10 février, le vice-président de la F.F.A., a sanctionne une mauvaise politique que a enceptité une

## M. Soisson : les hommes de la liberté se retrouveront au second tour

M. Jean-Pierre Solsson, ministre de la jeanesse, des sports
et des loisirs, était, mercredi
11 février. l'invité de l'émission
« Face au public » de FranceInter II a déclaré : « Ce qui est
clarr aujourd'hui, après avoir
eniendu Jacques Chirac, c'est la
volonté de tous les hommes de la
liberté de se retrouver ensemble
au second tour. M. Jacques
Chirac a indiqué que sa candidaiure se situait — je le cite —
dans le respect des valeurs et des
principes de la Ve République.
C'est ce que nous attendions de
lui. (...) M. Jean-Pierre Soisson, mi-

hu. (--)

» J'ajoute que les propositions économiques du R.P.R. sont désormais totalement à l'opposé de celles du parti socialiste et qu'il ne sera plus possible demain à des électeurs responsables d'adhérer successions consequints consequints. conceptions contraductoires de la politique économique. Les choses me semblent avoir été nettement clarifiées, et il ne sera plus possible maintenant de voter au la contradiction de la c premier tour pour Jacques Chirac

et au second pour François Mit-terrand. (...) La majorité tire sa force de sa diversité et nous avons sans doute gagné les élections législatives de 1978 parce que les élections primaires ont pu avoir lieu au premier tour et que c'est. en quelque sorte, la façon dont un certain nombre de Français peuvent exprimer tel ou tel mé-contentement catégoriel. On doit tenir compte, dans le fonction-nement même des institutions, de cette caractèristique. Je suis pour la diversité de la majorité. Je ne suis pas pour l'uniformité qui fixerait une soite de cadre rigide,

fixerait une softe de cadre rigide, car, depuis 1958, chaque fois que cela s'est produit, cela a conduit à des résultats plus difficüles. (...) »

Après avoir observé que le réritable débat aura lieu avec le candidat de l'opposition au second tour. M. François Mitterrand, M. Soisson indique : « Je souhaiterais pour ma « Je souhaiterais, pour ma part, que des questions précises soient posées, qui apportent des réponses précises : sur quel pro-gramme souhaitc-t-il être élu? Avec quel gouvernement, demain, veut-il exercer le pouvoir?

 Qui doit à une Américaine de ne pas s'appeler de la Tour Fondue?

- Qui présidait en 1920 l'organisme de propagande économique du Comité des Forges?
- Qui était président des Croix de Feu du VIII<sup>e</sup> arrondissement en 1934?
- Qui signalait à Paul Reynaud, en 1940, les "mauvais Français"?
- Quels sont les deux frères qui reçurent, l'un la francisque nº 250 et l'autre la francisque nº 918?
- Qui a ramené de la guerre : une moto, un accordéon et un chien-loup dressé par les SS?
- Qui fit assurer le service d'ordre de sa campagne electorale par des anciens de l'UAS?
- Quelle est l'heureuse famille française dont les cinq enfants possèdent chacun un château?
- De qui le général de Gaulle a-t-il dit : "Son problème, c'est le peuple"?

lisez

"LA SAGA DES GISCARD" de Pol Bruno **EDITIONS RAMSAY** 

#### EN BREF...

M. Michel Crépeau, député de Charente-Maritime, président du Mouvement des radicaux de gauche, considère qu'apporter son soutien à M. François Mitterrand, dès le premier tour de l'élection présidentielle, serait « assurer la défaite de la gauche ».
« La seule chance de victoire de

la gauche, a-t-il affirmé mercredi 11 février à Marseille, pour jusil levrier à Marselle, pour jus-tifier sa cancidature, c'est que l'on joue le jeu de l'élection pré-sidentielle, comme se joue une élections à deux tours. Cela veut dire qu'au premier tour, il jaut élargir l'éventail le plus possible, et, au second, il jaut locatiser pour éjminer un adversaire c'act le ciminer un adversaire, c'est la vieille règle de la politique a Les conseillers généraux et maires conseillers généraux et maires radicaux de gauche de la Corse-du-Sud se sont désolidarisés de la fédération de la Haute-Corse du M.R.G. qui apporte, elle, son soutien à la candidature de M. Michel Crépeau. La candidature du président du M.R.G., déclarent-ils, privera M. François Mitterrand d'un certain nombre de voix qui lui seront acquises au la candidature de voix qui lui seront acquises au de voix qui lui seront acquises au second tour. Ces élus de la Corsedu-Sud ont donc décidé d'appor-ter leurs suffrages à M. Mitter-rand dès le 26 avril.

● M. Henri Maillot, compagnon de la Libération cousin du géné-ral de Gaulle, a adressé à M. Pierre Lefranc sa démission de l'Association nationale d'action pour la fidélité au général de Gaulle pour protester contre la prise de position de cette association en faveur de M. Debré. M. Maillot, ancien délégué fédéral U.D.R. pour la Corse, a déclaré qu'il soutenait la candidature de M. Chirac.

Le tribunal d'instance d'Orange (Vaucluse) a décide, samedi 7 février, l'annulation de samedi 7 février, l'annutation de quatre-vingt-une des quatre-vingt-trois nouvelles inscriptions sur les listes électorales d'Orange, dont le maire est commune dont le maire est M. Gilbert Ricci (P.C.). Saisi d'un recours de la préfecture du Vau-cluse, le tribunal a fait valoir que la méthode du démarchage à domicile est illégale.



Tous les remèdes sont dans la nature. Encore faut il savoir les reconnaître et les utiliser. Voici le livre où les centaines de plantes qui nous veulent du bien sont étudiées, dessinées avec précision, photographiées

dans leur milieu naturel. D'éminents spécialistes, médecins, herboristes, biologistes décrivent leurs vertus, dévoilent leurs secrets et les recommandent pour un usage judicieux. Entrez au royaume des simples.

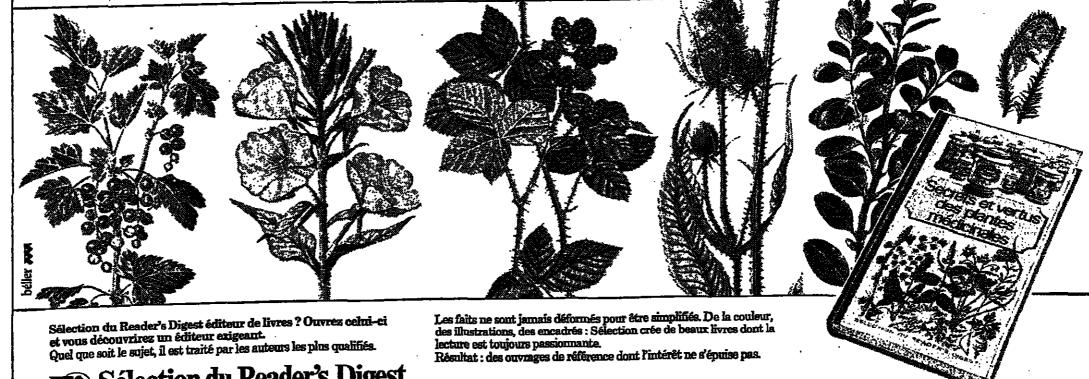

W DOD M.C.

SER THE RESERVE

Alexander de ुखनसम्बद्धाः रीक्षाः र

Signature of the state of the s

Egyptick in the second of the

swadue

nalistes du quotidien 🚉 🏋

it contre le redressement de la contre le contre le redressement de la contre le rait leur imposer M. Axe Salan

De natre competences

encived bout 6 to 12 12 12

de serent du cuttin de la communicación de la

\$ \$19539 \$19175°

spartanert qui are con

pe rédactionne le 1.

a de réprésaison de fors des étants ex

an 2751 -----

क्ष क्रम्प्य १ व. १

tallingme participation of the

Mara in Continuent of the

Established States Control of the States States Control of t

1.71

द्वराव वित देशांत्रका व कार्य 🔻 . . . . [編集] [14] [2] [2] [4] [1] [1] [4]

TR 2 12 1m ma 3

gige 18 (During Drift) (B. D. J. D. D. D. D.

AN TRESPOSE A CONTRACT OF THE

am<del>il</del>es In 1821

es estende sinois

g germ impligranien europ

us compatify

the second second

a Open and F Inc.

depart of the second

Ag (847) (Alama (1))

Relation of the second of the EN 157 - 711

and the manager of the second

THE PARTY OF STREET ពិស ឈាម ជាក្រស់ ខ្មែរ ។ គ្នា ទើសថា ក្នុងបារីមាននិង ស គ្នាក្រុម្យា សេសាយលា

Harry Company of the Company

See The second of the second o

grande cantilla en . No alama cama la en

e sor excess as TO ME TO THE SECOND OF THE SEC

± সংক্রি সামি--- সেব

AND BARROOM

Approximation of the second of

್ಕೆ ಹಿ*ಟ್ಟಿನಾಗನ*್ನ 

の 海 1 年 - 1 年 - 1 年 - 1 年 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 - 1 日 -

Section 1 المراجع والمستعلق والمستع والمستعلق والمستعلق والمستعلق والمستعلق والمستعلق والمستعلق

in an interest

There is not

endorseed on all all a

341 354 351 555

Maite

S ANCIERNES CITERNES CL . I TE

HES A LA FLOTTE MARCH - IT IN THE

staurer

Sélection du Reader's Digest.

En vente chez votre libraire.

Pc

En raison des relations courtons avec le Monde, je n'enga-gerai pas de poiémique sur la manière pour le moins curieuse dont il a rendu compte, dans un cont n'a rendi comple, de ma car-rière et de mon action passée. Je me contenteral de rétablir la vérité sur trois points de fait.

Il est faux de prétendre que j'ai « quitté l'U.D.R. en 1976 pour protester contre la création du R.P.R.». Jen ai été, en réalité, exclu en 1975, avec toute la secexclu en 1975, avec toute la sec-tion de Brive, parce que nous nous étions opposés à la mainmise de M. Chirac, alors premier mi-nistre de M. Giscard d'Estaing, sur le mouvement gaulliste et aux manœuvres de ses représentants locaux qui, pour obtenir la majo-rité dans notre fédération, avaient utilisé des procédés que nous utilisé des procédés que nous avions du délérer à la justice.

Il est également faux que j'aie tenté de « négocier » la constitu-tion d'une quatrième composante de l'union de la gauche avec les partis du programme commun. C'est au contraire parce que j'ai constaté que les formations de gauche refusaient de réviser leur programme sur les points qui étaient directement contraires aux grandes options du gaullisme que je n'ai pas voulu participer plus avant au projet de « qua-trième composante ».

Je m'étonne enfin que le Monde alt pu attacher foi à une citation de la Lettre de la Nation reprenent un compte rendu d'une réunion de l'A.O.P. où l'on me prétait des propos que je n'ai jamais tenus. Je proteste par ail-leurs directement auprès de la Lettre de la Nation contre cette

La lettre de M. Charbonnel appelle les remarques sulvantes : M. Charbonnel, qui avait rejusé de soutenir M. Giscard d'Estaing au second tour de 1974, était entré en conflit apec M. Sanguinetti, moderne, socialors secrétaire général de blicain n. « l'UDR., et avec M. Chirac, alors milieu, a-t-il premier ministre. Sa réélection à la présidence du comité UDR. républicain.»

de Corrèze avait été annulée par la commisson nationale des conflits de l'U.D.R. (le Monde du 25 janvier 1975). L'ancien député avait effectivement contesté cette décision devant le tribunal d'insaccision devant le tribunat à ins-tance de Paris, mais celui-ci avait estimé. Le 9 juillet 1975, qu'un supplément d'enquête était néces-saire.

On indique au R.P.R. or aucune mesure d'exclusion n'a été propo-sée au comité central du mouvement par la commission nationale des conflits visant M. Charbonnel ou les membres de la section de

Dans une interview au Monde du 5 septembre 1974. M. Char-bonnel souhaitait a organiser les zaullistes en une quatrième force r de l'union de la gauche. Il parti-cipe le 16 novembre aux journées organisées par le Mouvement des radicaux de gauche pour consti-tuer la troisième famille de l'union de la gauche (le Monde du 19 no-vembrel. En août 1976, il appelle i vembre). En août 1976, il appelle les gaullistes à «entrer dans une opposition résolue à M. Giscard d'Estaing et. en septembre, il écrit : « Aucun compromis n'est plus possible entre gaullisme et giscardisme » (le Monde du 3 sep-tembre 1976). Les négociations arec les formations de l'union de la gauche ne connaissent que des succès partiels lors des élections municipales de 1977 et il souligne dans le Monde du 27 avril «l'engagement pris par les gaullistes d'opposition aux côtés de la gauche ». Il déclare ensuite (le Monde du 14 juin 1977) : « Nous avons le droit de demander à la gauche de nous considérer comme de véritables partenaires et non comme des vassaux ». et affirme : « Notre dialogue se poursuit avec toutes les composantes de la gauche» (le Monde du 1° dé-cembre 1977). Le 1° juin 1978, il écrit : « C'est plus que jamais à l'intérieur de la gauche que nous

● M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat chargé des P.M.E. président des clubs P.M.E. président des clubs République et Démocratie et vice-président du parti radical, a céclaré le 11 février, devant le Chub de la presse de Rennes, qu'il entend consacrer sa vie politique à « refaire un partimoderne, socio-libéral et républicain». « L'option du just; milieu a-t-il dit est réplisée le milieu, a-t-il dit, est réntiste, la tolérance c'est le compromis devons maintenant ancrer notre heritage. » En/in, dans le Monde daté 16-17 mars 1980, il prone a le dialogue necessaire » entre gaul-listes et socialistes. — A. P.

La Lettre de la Nation, organe du R.P.R., a répondu lundi 9 février à M. Charbonnel, en écrivant : « La Lettre de la Nation ne publie pas de « faux ». Les propos de Jean Charbonnel que nous avons rapportés dans la Lettre du 5 février sont tellement authentiques qu'ils ont été intégralement publiés dans le numero de janvier d'Inter-AOP, publication dont Jean Charbonnel est directeur et Jean Charbonnel est directeur et dont il a signé l'éditorial (...) Jean Charbonnel a dù avoir un trou de mémoire. Pour le combler, nous tenons à sa disposition l'enregistrement du discours qu'il avait prononcé le 16 novembre. tel qu'il a été reproduit par Inter-AOP.»

## LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL DU CONSEIL DES MINISTRES

Le conseil des ministres s'est réunt le mercredi 11 février 1981, au palais de l'Elysée, sous la pré-sidence de M. Giscard d'Estaing. Au terme de ses travaux le communiqué suivant a été publié :

• PECHE :

Le ministre des transports a rendu compte de la réunion du conseil des Communautés des ministres chargés de la peche, en cours à Bruxelles. Il a rappele l'absolue nécessité de faire respecter les principes de la liberté d'accès et de la reconnaissance des droits historiques des pécheurs, qui constituent les fondements d'une politique communautaire de la pêche.

 LA DIRECTION DES ETABLIS-SEMENTS SCOLAIRES :

Le ministre de l'éducation a fait une communication sur les respon-sables des établissements scolaires,

VIENT de PARAITRE

Le grand album de

**PINATEL** 

Format 24 x 32 cm - 128 pages

360 dessins

**60**Frs TVA et frais d'envoi compris .

☐ 1 exemplaire 60 P\*

nous consulter S.V.P.

VALERYT'PARADE

GRANDEUR et MISERES et petits

ridicules D'UN SEPTENARQUE

POUR RECEVOIR VALERYTPARADE

envoyez 60 Frs (TVA et port compris) avec nom, prenom, rue.

**Editions PUBLITOTAL S.A.** 

14, rue Adolphe Seyboth - 67000 STRASBOURG

ville, code postal, aux:

5 à 10 exemplaires 50 F pièce\*

dans laquelle il a sonligué le rôle essentiel des solvante-trois mille di-recteurs d'école et des sept mille chels d'établissement du second degré, pour la mise en œuvre d'une politique de qualité de l'enseigne-ment public.

Leurs responsabilités administra-tives et pédagogiques seront accrues afin de leur permettre d'exercer pleiaim de leur permettre d'exercer pier-nement leur rôle d'éducateur : de nouvelles dispositions statutaires vont être prises dans ce sens : les modalités de leur recrutement, ainsi que de leur formation seront amé-

Les directeurs d'école et chefs d'établissement du second degré, animateurs des communautés scolaires et des équipes éducatives qui leur sont conflées, pourront ainsi mieux contribuer, par leur esprit de tolérance, leur ouverture sur la vie et leur sens des responsabilités, à transmettre aux élèves les valeurs de notre société.

● L'INDUSTRIE AERONAUTIQUE CIVILE :

Le conseil des ministres - entenda ane communication du ministre des transports sur l'industrie française de la construction aéronautique cl-

La coopération européenne mise en place pour le programme « Airbus » est aujourd'hui solidement établie. Près de quarante compagnies aérien-nes out choisi « Lirbus » et le total des commandes et options s'élète a quatre cent solvante. Il s'agit d'une réussite importante qui permet à la France et à l'Europe d'acquérir une place de premier rang dans une industrie majeure de technologie avan-Le déreloppement futur d'a Alr-

bus a doit se fonder sur l'élargisse-ment de sa clientèle et de sa gamme de produits. Les études et les projets pour le lancement de nouvelles rersions

d'« Airbus » doivent être menées - tirer parti de nouveaux progrès

techniques - améliorer la productivité industrielle :

- satisfaire les perspectives des compagnies aériennes. Le gouvernement accordera son Sontien à « Airbus-Industrie » pour

préparer et entreptendre des déve-loppements nouveaux, conformément à ces objectifs. production du moteur de 16 tonnes de poussée, « CFM 36 », se développe dans des conditions satisfaisantes.

En matière de moteurs civils la M. Marcel Portheault, inspecteur de l'administration, est nomme inspecteur général de l'adminis-

civils, des arions d'affaires et des équipements aéronantiques, les succes de nos entreprises nous assurent une position de premier plan : la France dispose d'une gamme com-plète de matériels bleu adaptés au marché et d'un haut uiveau tech-nique, comme le prouvent les résuitats obtenus sur les marchés exté-rieurs, notamment américain.

La construction aéronautique civile apporte aussi une contribution importante à notre commerce extérieur, à l'emploi et à l'aménagement du territoire. D'ici à 1985, ce secteur apportera à notre balance extérieure nn excédent de plus de 30 milliards de francs et permettra la création de dix mille à quiuze mille emplois nouveaux, grace à une active politique de sous-traitance apprès de petites et moyennes entreprises réparties sur l'ensemble du territoire

NON-ALIGNÉS :

Le ministre des affaires étrangères a informé le conseil des ministres des travaux de la 9° conférence ministérielle des non-alignés qui se tient actuellement à la Nouvelle-Delhi. (Lire page 4.)

• LA COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE:

Le président de la République a informé le conseil des ministres des 37e consultations franco-allemandes qui se sont tenues à Paris les 5 et

Elles ont conduit la France et la République fédérale d'Allemagne à affirmer, dans une déclaration commune. leur identité de voes face aux grands sujets de préoccupations du monde actuel et leur détermination de contribuer à la stabilisation des relations Est-Onest et an maintien de la paix. C'est en solidarité avec leurs huit partenaires européens qu'elles entendent conduire cette

Constatant que l'étroite coopérapas d'une connaissance suffisante de leurs cultures respectives, elles ont fixe des objectifs permettant d'approfondir leurs connaissances reciproques sur le plan de la langue, de l'art et de la civilisation.

· Au ministère de l'intérieur.

LES PREMIERS 100 F DE VOTRE LISTE, C'EST NOUS QUI LES OFFRONS

JUSQU'AU 28 FÉVRIER.

unissez-vous de cette annonce et allez vite ouvrir votre liste de mariage avant le 28 février. Les Galeries Lafayette vous offrent 100 F à l'occasion de la St-Valentin. Et tout au long de l'année, 5 % d'escompte sur le montant global de votre liste et encore 5 % de remise sur tous vos achats pendant la première année de votre mariage, et bien d'autres avantages encore. Renseignez-vous à la Boutique Mariage, nos hôtesses vous attendent pour vous aider et vous conseiller.

A partir du 11 Février.

Galeries Lafayette

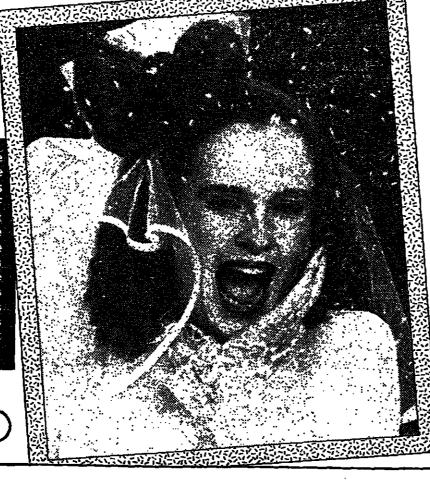

## Remue-ménage chez les rapatriés

Le RECOURS précise ses griefs contre M. Dominati

Une mise au point du général Jouhaud

A la suite de l'article que nous avons consacré dans nos éditions du 21 janvier à la préparation de la campagne électorale chez les rapatriés. MM. Pierre Laffont, ancien député d'Oran, coordonnateur du RECOURS (Rassemblement et coordination unitaire des rapatriés et spoliés), et Jacques Roseau, porte-parole de ce mouvement, nous ont écrit pour préciser leurs griefs contre « la personne et les méthodes du secrétaire d'Etat aux rapatriés ». Ils ajoutent, toutesois, qu'il est « prématuré » d'en déduire que le RECOURS donnera « des consignes hostiles au renouvellement du mandat de M. Giscard d'Estaing ».

Le général Jouhaud dément, pour sa part, les intentions qui lui ont été « prêtées » après ses déclarations du 13 janvier. Si équivoque il y a eu, à qui la faute sinon, d'abord, au cabinet de M. Dominati, qui avait pris soin de rendre publics les conseils électoraux prodigués par l'ancien putschiste en les diffusant sur papier à en-tête officielle. L'équivoque eut été levée plus clairement ancara si la cairie. ment encore si le général Jouhaud, après avoir confirmé ses propos, avait précisé lui-mème que le secrétariat d'Etat avait, en la circonstance, agi de sa seule initiative, sans qu'il en ait été informé. Ce qui ne sait que confirmer le calcul électoraliste du cabinet de M. Dominati. — A.R.

reprèsenté les rapatriés auprès du gouvernement mais uniquement le gouvernement — et même le ministère des finances — auprès des rapatriés. Il a tout de sulte renoncé à toute contestation sérieuse se falsant fort, par des opérations de relations publiques. d'avoir les dirigeants des associations à sa botte. La méthode se retourne aujourd'hui contre lui car tous les groupements ont, depuis le 37 novembre, rompu toutes relations avec son ministère et étalent absentes à la réunion du 13 janvier dernier.

3 Devant cet échec patent.

» Devant cet échec patent, notre « ministre » a conçu un plan tout à fait conforme avec la conception qu'il a de la politique : puisqu'en Algérie l'O.A.S. était toute puissante et déterminait le comportement de la population, on va s'attacher les faveurs de quelques-uns de ses ténors et la communauté rapatirée suivra — comme là-bas — les consignes électorales qui lui seront données!

» C'est le raisonnement-type des ennemis du suffrage universel qui ont toujours cru que l'on
pouvait trouver des électeurs dans
les bistrots. Mais ces temps sont
révolus et les Français d'Algérie
ont dépassé ce stade intellectuel;
ils se détermineront en fonction
non pas de directives si éminentes
soient-elles mais uniquement en
fonction du règlement de leur
problème. On ne peut pas plus
préjuger du « vote rapatrie » que
j'uif » et ceux qui prétendent le
contraire ne sont que des bateleurs de foire.

» Mil Giscard d'Estaine avant

MM. Laffont et Roseau décla-rent notamment : de la V° République. Il serait logique de croire qu'il s'est, de ce fait, attiré leur reconnaissance. Maiheureussement pour lui, il n'en est rien et l'irritation de cette communauté est plus perceptible

que jamais (...)

2 La période électorale qui s'ouvre va permettre aux associations, et à la nôtre en particulier, de tout tenter pour obtenir une amélioration du sort de nos comparirotes. 2 compatriotes. »

D'autre part, le général Jou-haud nous a adressé la mise au point surrante :

. . .

' ~ | | • • • •

\* -

i - - - -

a Le 13 janvier, j'al été amené, au cours d'une réception organisée par M. Dominati, secrétaire d'Etat aux rapatriés, qui leur présentait ses vœux, à donner, à titre strictement personnel, deux conseils à mes compatriotes.

» D'abord de ne pas comprometire leur dignité en accordant leurs voix à des hommes qui, dans le passé, avalent été les artisans de leur malheur. Ensuite de se métier de promesses trop démagogiques de certains candidats.

a Des commentaires, qui ont trabi ma pensée, ayant été publiés, je tiens à démentir formellement les intentions que certains m'ont prétées. Si j'avais, un jour, à prendre position, je le ferai d'une façon suffisamment nette pour éviter toute équivoque. »

problème. On ne peut pas plus préjuger du « vote rapatrie » que l'on ne peut le faire du « vote l'on ne peut le faire du « vote juif » et ceux qui prétendent le contraire ne sont que des bateleurs de foire.

» Mi Giscard d'Estaing ayant œuvré en faveur des rapatriés plus que tous les autres présidents

Midence d A parisien d'une  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{1,2,2} = 2$  . The stable  $V_{i}$ 

> . . . . 2000 Mg · · · ------

The second second

1 19 mg 22

Francisco regions where y in the second second second া লাজে জালা ្រាក្សព្ទាធ្

North Appeal ान्य दे स्पूर्ण ---all the extent Pa 11 TO 12 计分配性 经货 A TO BE SPECIFOR D जारामा इत दश्र अञ्जूष

La perie ég THE STEEL STORY 人名人西巴拉 可知 and the state of D1100 65 1145 and a secretary for in rengan pari

arana 😉 Contracting Property & ್ಟ್ ಒ ೧ ಹಾಗೆ ಕೆರತಿ THE BUILDING ಗಾರ್ಪೀಡುಗಳ ರೆತಕಿ The second section in

m datur die biees ent belattette.

the prevention of practe its litt-**化化 计线线 经基础设施**证据

tour de 18 teurs. and Appendix to the second

March 19

Edition of the 544 m المريد ويتعاف

likes administratre d'exercer plet-

es édatatives qui ., ponerant ting par leur espris de respensabilités à

ubdates a sectedu: n du ministre des

BEE PER GURENNES Line madfifedt grafte.

de l'article que to

ste-trois wille di- civila de des met Wille eguipement

lede de blive et te use post of ies retaint accrete angue comme d'educateur : o.

Hous standaires La crussille aus ce seux : les 2000011 c.

regradement ainsi unportaine aus ce seux aussille au recurs for the

Street - forte per to less s per terior of a large

AERONAUTIQUE Le mes ...

adiobanilizae c.audemnet stanie. empagnes arrent mplicate stelese a 特. 音 Waght はで降 Selection

a bendere beiber in

perforations in

mig. ARM Programmy (1,41) is to 99 RESTEE 914 1 192 171 8178 25 91 404 2198 1 12 22 1986年 教会会におめた オーバンデ ATOM OF THE PLANE. 後年前の17年後、かけれること is marie y V 10 क्षक <u>के इंग्रे</u>ग क्या दिशन ५ हास अब (कारण) । ៊ីទៅល់ស់ស់ស ( សុខ្វា ) រូប ស្រា ខុស្សាក្សា ( រុប្រភព្ 予機関係表別ではいました。

≨ em les °

mar days .

marche et a je data mitternig i i appendent a com-de expedient se compositione

ALLEMANTE

e gal permet a la r du periori d'in grant. ang Alon dia 14. 

#45358 FIFE 17-124-

Strange Color of

AND SET THE THEFT CO. . . . . we fail over continues. 15 TO 11 TO 1 المراجع والأمواقي

And the state of t

The second of th

連続数率 なっぱつ さ CONTRACTOR 974722 : 14 4 1 1 to 1

المعالمين المعالمين المعالمين المعالمين a conserve a literatura

<u>इंडिजी भारत</u>ी । हर रेक्ट 19.00 p. 19.74 p. 19.

● NON-ALIENE A informe Ges trains smila terrir y se their arm

itoprense mier en . LA COOTET - -

1.45.5

## -ménage chez les 1077 les

Sprécise ses gnefs com u porti da general como

ang Barta nasaran bayan a s Affrica - Africa con the

## La résidence des Célibataires Un succès parisien d'un constructeur de province.

Une interview de Pierre de Villard par Pierre Grandmougin.

Pierre de Villard, constructeur de la région Rhône-Alpes, vient de réussir le lancement de sa "Résidence des CÉLIBATAIRES" parisienne, alors que ses confrères quittent la capitale pour s'intéresser à la province et aux

stations de sports d'hiver. Chef d'entreprise et élu local connu pour ses idées novatrices, Pierre de Villard prouve une fois de plus que la compétence alliée au sens du risque calculé permet encore en 1981

d'entreprendre. Nous avons voulu faire le point avec lui, trois mois après le début de la commercialisation de cette "Résidence des CELIBATAIRES" nº 7 qui comprend, comme les six précèdentes, un ensemble de petits appartements studios et deux pièces, jumelé à un Hôtel Mercure, et bénéficiant de services originaux et fonctionnels dont l'utilisation est facultative. Elle est située à la frontière du XV arrondissement, en bordure du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, à Vanves, à quelques minutes des transports en commun et à proximité du boulevard

périphérique.



Pierre Grandmougin: Pierre de Villard, êtesvous satisfait de la commercialisation de votre première "Résidence des CÉLIBATAIRES"

Pierre de Villard : Pour vous répondre, je pense qu'il est préférable de vous donner des chissres. Après 3 mois de commercialisation, nous avions 33 réservations signées, soit un rythme de 11 par mois. Je n'en attendais pas tant

P.G.: A quoi est dû ce succès? P. de V.: A trois éléments essentiels je crois: 1° - la nouveauté, la qualité et l'emplacement

de notre produit, 2° - l'originalité de notre résidence déjà réalisée en plusieurs exemplaires et qui a donc fait ses preuves, 3º - l'existence d'une demande importante

dans le créneau choisi. P.G.: Qu'est-ce qui la distingue des autres rési-

P. de V.: Je pense, avant tout, la conception de l'ensemble, le souci du détail dans l'aménagement, et la présence de services simples, pratiques et surtout facultatifs, qui n'entraînent que peu de charges supplémentaires pour la copropriété, tels que salle de réunion, buanderie, salle de gymnastique, service des messages, ou encore liaison directe par interphone avec le standard de l'hôtel permettant de réserver une table pour dîner ou une chambre pour un ami de passage.

P.G.: Avez-vous intéressé les investisseurs?

P. de V.: Oui bien sûr, puisque ce type d'appartements convient parfaitement à ce qu'ils recherchent dans la plupart des cas. Mais là encore, nous apportons avec l'appartement un service; nous proposons en effet, de confier la gérance location à la Société COMADIM, filiale de la B.N.P., ce qui permet à nos clients d'être assurés d'avoir un organisme sérieux et expérimenté pour gérer leur appartement, s'ils le souhaitent bien

Par ailleurs, nous avons poussé le souci du détail dont je viens de parler, en individualisant au maximum les charges : ainsi, le chauffage électrique et la production d'eau chaude sont individuels et les propriétaires n'ont donc plus à faire l'avance sur consommation. Avantage important à l'heure actuelle.

P.G.: Pouvez-vous citer un chiffre de location?

P. de V.: Il est difficile de dire combien se louera un appartement en 1982, toutefois, nous pensons que les studios que nous ven-dons aujourd'hui environ 230.000 F, pourront se louer aux alentours de 1.400 F par mois plus charges, soit un peu plus de 7% de rapport brut. Ce qui est une rentabilité non négligeable actuellement.

P.G.: En dehors des investisseurs, qui sont vos acheteurs?

P. de V.: Ils sont très diversifiés, mais avec une dominante de personnes seules, de personnes cherchant un pied-à-terre ou de parents souhaitant loger leurs enfants étudiants.

P.G.: L'on dit que votre résidence est meilleur marché que les autres?

P. de V.: Il n'est pas facile de comparer, car je ne connais pas d'opérations équivalentes. L'important c'est le rapport qualité/prix. De ce point de vue, nous avons réussi à obtenir l'optimum, surtout si l'on constate que dans le prix de l'appartement, toute l'organisation des services est comprise. De plus, nos prix sont fermes et définitifs à la réservation.

Malgré cela, et au risque de vous étonner, le constructeur que je suis pense que le prix de l'immobilier en général est beaucoup trop élevé. Il s'agit d'un problème grave que l'on ne résoudra pas sans changement des mentalités et des règles qui nous régissent.

La première question que l'on doit se poser c'est : doit-on continuer de penser le logement en terme de génération ou en terme de bien de consommation?

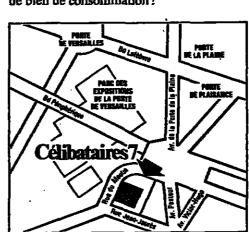

La deuxième : est-il pensable en 1981 de réduire à 10% environ le potentiel des Français qui peuvent accéder à la propriété?

Répondre à ces deux questions engendre un enchaînement de raisonnements, que l'homme politique, le Français moyen et le technicien ne maîtrisent plus.



Dessin de la maquette "Célibataires 7."

Acheter un studio 230.000 F dans nos "Résidences des CÉLIBATAIRES," peut paraître cher, c'est pourtant inférieur au prix auquel je devrais vendre si je retraitais ce chantier aujourd'hui. Ceci prouve que notre machine économique, en ce qui concerne le bâtiment, obéit à des règles qu'il est nécessaire de changer... mais cela est une autre affaire!... En attendant, je crains que les prix ne cessent de monter, et, croyez-le bien, ce n'est pas fait pour me rejouir, même si mes clients, par contrecoup, font une bonne affaire.

P.G. : Si vous aviez un avis à donner à un acheteur éventuel, que lui conseilleriez-vous?

P. de V.: Achetez de la pierre (ou du béton), vous conserverez votre capital, mais n'agissez

pas sans réfléchir!... Un studio peut être un apport personnel pour un achat futur, ou la possibilité de se loger, ou encore le moyen d'avoir un revenu, mais ce n'est pas le "réfugium pécatorum" de ceux qui n'ont pas d'autres idees pour placer leurs économies. Gérer sa fortune, fut-elle petite, cela se fait avec réflexion et discernement et en fonction de son propre problème.

Bureau de vente sur place : angle av. de la Porte de la Plaine, Paris 15e (en bordure du Parc des Expositions) et av. Pasteur à Vanves, ouvert tous les jours (sauf mercredi et dimanche) de 13 h à 19 h.

Commercialisation : Repellin et de Villard, 15, rue de Lesdiguières - 38000 Grenoble. Tél. (76) 44.10.44.

Tel. (1) 642.53.78.

## La liberté n'a pas de prix, le logement n'en a plus.

ment grave, je voudrais essayer le législateur sous la pression d'un d'apporter un éclairage un peu état d'esprit général a voulu s'occudifférent des analyses généralement faites sur ce sujet.

Il est en effet indispensable de prendre conscience que l'augmentation des coûts de l'habitat est probablement l'un des problèmes economique et social le plus grave de ces cinq prochaines années. Ses conséquences sont incalculables car le logement est la base de la cellule familiale et souvent à l'origine de la dégradation du comportement de celle-ci.

Il m'a donc semblé nécessaire d'attirer l'attention non seulement des hommes politiques du moment mais aussi de l'ensemble des français sur les dangers que comporte le fait qu'une categorie quelconque d'individus ne puisse se loger décemment par suite de la hausse des coûts. Il y a schématiquement deux

façons de se loger: louer un appartement ou l'acheter. Les deux sont étroitement liées car la location est le plus souvent fonction du prix d'achat. Or ces prix sont arrivés à de tels sommets que l'on peut se demander qui aura bientôt les moyens d'acheter et même de louer si la hausse continue. Le logement le plus simple est devenu un objet de luxe, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon, à la limite ce n'est pas moral.

Quelles en sont les causes ? Elles sont multiples et il est bien la limite de l'acceptable.

Le coût des logements deve- difficile de répondre rapidement per de tout et administrer à son malade, le bâtiment, et plus généralement à l'entreprise, des ordonnances de toutes sortes. On a voulu organiser dans l'entreprise et l'état, des assurances pour tous les risques engendrant l'irresponsabilité

> En définitive, le malade souffre actuellement d'un excès de médicaments, qui a tué l'initiative, créant des problèmes là où il n'y en avait pas, et provoquant des cascades de surcoûts qu'il n'est plus possible d'absorber.

individuelle et collective.

Nous vivons dans un monde le citoyen n'ait que des droits et aucun devoir. Fuir ses responsabilités c'est fuir un certain risque, et vouloir se préserver de tout, c'est engendrer le désir d'être couvert à tous les niveaux. Le bâtiment en est un brillant exemple.

Je pense également que ce même état d'esprit a rendu impossible toutes réformes de fond. Au lieu de s'attaquer aux véritables causes, on a dû augmenter artificiellement le pouvoir d'achat 3º des français par le crédit ou l'aide personnalisée. Si ces deux méthodes ont permis de passer certains caps, l'une et l'autre ne suffisent plus actuellement. Nous sommes maintenant dans l'impasse et à-

Le phénomène revêt une telle tements, et je ne suis malheureusoyons préparés.

Pourtant, nous allons devoir dans les années à venir, soit accepter de revoir complètement les réglementations sociales, techniques, juridiques et fiscales, soit sion à la propriété à la portée de tous les français.

On peut se rendre compte de l'importance du phénomène, en décortiquant les prix de revient des logements et en étudiant pour chaque poste les améliorations à apporter. C'est le raisonnement où l'état d'esprit général veut que le plus simple, mais c'est aussi celui qui donne l'ampleur du

désastre. coût du logement se divise en

5 chapitres: - Foncier (terrain, éviction, démolition 10 à 23 %).

Frais généraux (gestion, frais financiers, honoraires, commercialisation, assurance 15 à 20 %). Construction (40 à 50 %).

Taxes-Impôts (T.V.A., P.L.D.,

T.L.E., taxe à l'égoût, avance P.T.T. et E.D.F. etc. 14 à 22 %). 5º - Marge brute (5 à 9 %).

En sus du prix total de vente, on réclament sans se rendre compte

nant un problème particulière- à une telle question. Je dirais que ampleur, qu'une véritable réforme plupart des améliorations de pro- vouloir couvrir nos propres resreprésente une fabuleuse révolu- ductivité que pouvaient faire les ponsabilités par l'assurance des C'est un travail considérable, car il tion des habitudes et des compor- constructeurs dans le cadre de la autres? réglementation existante ont été sement pas certain que nous y faites, et que la marge qui subsiste est considérée par les banquiers

> de l'envergure du problème. Pourtant, il faut grignoter sur renoncer à vouloir mettre l'acces- chacun de ces postes pour permettre une baisse sensible de l'ensemble, mais par quoi commencer? Que ce soit le foncier, les règles de constructions, les assurances, la fiscalité, les honoraires etc., chaque chapitre pose de multiples problèmes qui nécessitent

> > lutions.

La première de ces mini-révolutions me paraît être l'indispen-Très schématiquement, le sable balayage des idées reçues afin de préparer les français à un changement de mentalité. Car c'est vrai que la construction est chère, c'est vrai que les terrains sont hors de prix, c'est vrai que les frais généraux grimpent et s'additionnent, c'est vrai que les crédits sont rares et chers, mais c'est aussi vrai que nous n'évoluons pas.

pour les résoudre des mini-revo-

comme la limite en-dessous de

laquelle il y a danger pour l'entre-

prise, I'on se rend mieux compte

Pourquoi continuer de penser l'habitat en terme de génération, pourquoi s'enfermer dans des carcans administratifs et réglementaires incroyables que les français doit ajouter 2 à 5 % de frais d'acte. que leur juxtaposition rend la faut préparer l'opinion à ces mini- des P.M.E. de son département.

Si l'on sait par ailleurs, que la machine incontrôlable, pourquoi révolutions qui doivent être accep-

L'habitat, bien de consommation, serait-il une utopie? Est-il fou de penser que changer d'appartement pourrait être aussi rapide et pas plus onéreux que de changer de voiture? Est-il fou de penser qu'entretenir sa maison pourrait être la rançon de techniques plus simples et de prix moins élevés ? Est-il sou de penser à une franç avec énergie, persévérançe maison qui n'obéirait à aucune et avec une efficacité certaine. Je règle préétablie, si ce n'est celle dirais qu'il a "une main de fer dans de subir la loi du marché et de la un gant d'acier". La même énergie concurrence? A toutes ces ques- déployée avec persévérance pour tions, je ne suis pas sûr qu'il y ait le logement devrait aboutir à terme, pour l'instant une réponse possi- à une solution convenable si les ble, car nous vivons dans un français acceptent de se sentir concermonde trop planisié, et ensermé nés par la nécessaire mutation de

Pourtant ce sont ces miniaccepter chaque jour, qui nous mettent au pied du mur aujourd'hui. Quand serons-nous prêts à les accepter? C'est là, la vraie et la seule question?

Si nous voulons sortir de cette împasse, il faut être conscient que

tées par le plus grand nombre. a des conséquences sur la vie de chaque français et sur la vie de chaque entreprise. Malgré cela je persiste à dire que c'est la seule solution durable. Elle nécessite de la part de l'opinion et du gouvernement une prise de conscience afin que l'on considère ce pro-

blème comme la "priorité". Monsieur BARRE défend le dans ses habitudes pour imaginer leur comportement quotidien. Ceci que l'on puisse sortir de la règle. ne peut se réaliser que dans un régime comme le nôtre où le mot "liberté" a véritablement un sens. révolutions que l'on se refuse à Si vous me permettez cette conclusion, je dirai : la liberté n'a pas de prix, le logement n'en a plus, tâchons que la folie de l'un n'entraîne pas la perte de l'autre.

Pierre de Villard\*.

les palliatifs ne suffisent plus et «Pierre de VILLARD fait partie de ces qu'un curetage en profondeur est jeunes chefs d'entreprises qui ne se conten-nécessaire. Cela veut dire que tent pas d'animer leur société, mais qui savent prendre des responsabilités publi-chaque poste du prix de revient ques pour défendre leurs convictions. doit être passé au peigne fin, et amé-nagé de telle sorte que le seul objec-vice-président du C.H.U. de Grenoble tif "baisse du prix de revient" soit (5.500 salariès), Administrateur de la tif "baisse du prix de revient" soit Sécurité Sociale, élu de la Chambre de atteint. Cela veut dire aussi, qu'il Commerce et Président de la Fédération

La polémique sur l'attitude du parti communiste envers les immigres s'amplifie et donne lieu à de nombreuses prises de position, en général hostiles au P.C.F. Après l'affaire du foyer d'immigrés de Vitry, la décision de la municipalité d'Ivry de l'ixer des quotas pour les enfants d'immigrés dans les colonies de vacances. l'attitude du maire dans l'affaire de drogue de Montigny-lès-Cormeilles, un nouvel élément est intervenu, mercredi 11 février. avec l'annonce, par le maire (P.C.F.) de Dammarieles Lys (Seine et Marne) qu'il allait demander la transformation d'un foyer de la Sonacotra en logements pour jeunes couples.

Deux déclarations ont particulièrement retenu l'attention mercredi. Il s'agit d'abord de celle, inhabituelle dans le ton pour un repré-sentant diplomatique, de l'ambassadeur du Maroc à Paris. M. Ben Abbès s'en est pris, à propos de l'affaire de Montigny, aux preoccupations électorales du P.C.F. De son côté. M. Lionel Stolèru, secrétaire d'Etat, chargé des travailleurs manuels et des immigrés, a affirmé que les communistes s'ils accèdaient au pouvoir « introduiraient en France l'esprit même de l'apartheid . Cela lui a valu une réplique de M. Jean Colpin, membre du bureau politique du P.C.F., qui déclare dans « l'Humanité - du 12 février : - Le comble du cynisme est atteint (...). Non, M. Stoléru, pas ça, et surtout pas vous! (...) Votre réponse, celle du patronat. ce sont les C.R.S. et, quand il le faut, les chiens policiers.

Plusieurs syndicats de policiers ont également réagi avec vigueur contre les accusations de M. Georges Marchais sur la passivité de la police dans la lutte contre les traliquants de

La polémique engagée après l'affaire de Vitry portait, comme aujourd'hui à Dammarieles-Lys, sur le logement des immigrés et leur concentration dans certaines banlieues, en général des villes gérées par les communistes. Les affaires d'Ivry et de Montigny mettent en cause, plus généralement, la place des immigrès et de leurs familles dans la société, notamment parmi la jeunesse. Tout se passe désor-mais comme si les communistes s'appliquaient à « protéger » les populations non immigrées contre le dépassement d'un certain seuil de tolérance dans les lieux de vie que sont les quartiers, les écoles et les colonies de vacan-ces. Pour l'instant rien n'indique une « offensive - du P.C.F. sur le thème des immigrés et de l'emploi.

## La presse marocaine dénonce le « racisme » du P.C.F.

De notre correspondant

Rabat — L'indignation des Marocains devant l'affaire de Montigny-lès-Cormeilles s'est ex--errevuos escera la ansa semira mentale: l'attitude du parti communiste français perme; à cette presse de faire en quelque sorte coup double. Alors que les déclarations de M. Stolèru, l'année dernière, à propos des ouvriers marocains de Lorraine, mettaient en cause le gouvernement fran-çais, cette fois-ci les initiatives de la mairie communiste de Monilgny permettent de condamner le « racisme » du P.C.F.

Dans le Matin du Sahara, jour-nal proche du ministre du tou-risme M. Moulay Ahmed Alaout, M. Abdelhai Aboulkhadib fustige le parti communiste français dans un article intitulé: a Le P.C. français poursuit son offensive

### L'AMBASSADEUR DU MAROC A PARIS EST « SCANDALISÉ ET INDIGNÉ »

M Youssef Ben Abbes, ambas-

sadeur du Maroc à Paris, a vi-goureusement condamné, mercre-di 11 février, l'action du parti communiste français dans l'af-faire de Montigny-lès-Cormeilles. La famille marocaine accusée de trafic de drogue par le maire et es militants communistes de contigny était présente à l'am-contigny était présente à l'am-sade, ce qui signifie, selon ambassadeur, qu'elle avait le public total des autorités maror suis scandalisé et indigné attitude du parti commu-français, a dit l'ambassadeur car ce parti n'a pas hesité à jeter le discrédit et la honte a leterate distribute de travailleurs pour des traisons purement élec-torales. De P.C.F. né cruint pas de bajouer et d'écraser tout ce qui se trouve sur son chemin pour qui se troute sui son chemm pour parvenir à ses fins. » « Il veut jaire des voix à l'élection présidentielle en particulier chez les chômeurs, d'où l'ou, Vitr' et Montigny-lès-Cormeilles, a ajoute M. Ben Ab-

son travailleurs in migrés. Mais il est mal tombé. Nous grous enquété, et la famille 1 ise en cause est une famille honorable et très appréciée de tous. » Mme Ben Achour, l'habitante Mme Ben Achour, l'habitante de la cité de l'Espérance, de Mon-tigny-lès-Cormenies, auteur de la lettre qui dénonçait au mi ire. M. Rober: Hue, une famille ma o-M. Nobert Hue, une famille maro-caine qu'elle accusait de trafic de drogue, devait déposer plainte, ce jeudi 12 février, au tribunal de-Pontoise, contre deux membres de cette famille, le père et un fils, pour infraction au code de la santé publique. Elle reproche à ces personnes d'avoir fourni des pro-duits stupéfiants et d'en avoir facilité l'usage. De son côté, la famille ainsi accusée porterait. famille ainsi accusée porterait plainte incessamment pour « dé-

nonciation calomnieuse >.

bès. Il fette son rasque et montre son vrai visage, 'ui qui se dit l'ami

ultra - raciste ». La première phrase de l'article donne le ton : « Les communistes français auraient-ils affeint le sens de la démesure paranologue et ultra-raciste? » L'éditorialiste rappelle ensuite que a récemment, à Rennes, des préductibles communistes se sont opposés à la cons-truction d'un centre culturel islamique», mais note, en con-clusion: « Il est tout de même réconfortant de poir des consciences françaises ébranlées et émues

ces françaises eoraniees et emues réagir vigoureusement contre de telles pratiques racistes et dis-criminatoires, a Dans le journal Al Maghrib, organe du Rassemblement des indépendants (R.N.L.), principal formation proventementelle l'édiformation gouvernementale, l'édi-torialiste, M. Dades, a stigmatisé les c masques du racisme ».

Quant à l'Opinion, organe en français du grand parti nationa-liste de l'Istiqial, il a affirmé que « Marchais avait « trouvé le filon : » « la raton-connexion » pour recueillir des voix.

Mercredi soir, la radio maro-caine a diffusé les déclarations de M. Ben Abbes, ambassadeur du Maroc à Paris. La radio se fait également l'écho d'un communiqué des associations de Français du Maroc condamnant les manifestations de racisme en France.
Si la presse socialiste et communiste ne s'est pas encore associée à ces condamnations, on peut penser qu'elle ne tardera pas tiqué très dintement M. Raymond Barre, lors de sa visite au Maroc le mois dernier, pour ses répon-ses jugées insuffisantes aux ques-tions posées à propos de la situa-tion des Marocains en France.

En outre, les Marocains out touen dure, les marocaus our tou-jours l'impression que leurs com-patriotes installés en France sont moins bien défen dus que les Algériens. C'est aux Mailens on aux Marocains, disent-ils, que le parti communiste s'attaque de préférence parce qu'ils sont moins souvent syndiqués.

## ROLAND DELCOUR.

● M. Pierre Mauroy, porte-parole du candidat socialiste, qui était interrogé au cours du jour-nal télévisé de la mi-journée d'Autenne 2, a indiqué : « Le d'aptenne 2, a indique : « Le parti communiste pose scanda-leusement de vraies questions, » Affirmisht qu'il faut « une cam-pagne énergique » pour lutter contre la drogue, le maire de Lille considère qu'il ne faut pas pur autant « utiliser la délation ». Après avoir observé que selle lui, a le P.C. ne donne pas de lui une image heureuse », M. Mauroy s'est déclaré convaince que « l'immense majorité des travailleur (...), qui ont le sens inne de la so darité, attendent, autre chose et que les problèmes soient posés d'une cutre façon s

## Le maire (P.C.F.) de Dammarie-les-Lys demande la fermeture d'un foyer de la Sonacotra-

De notre correspondant

Melun. — Dans les déclarations fait que l'emploi a suin me à la presse et à la radio locale, grande dégradation dans la vine le maire communiste de Dam trois mille emplois qui étalent pour la pipart senus par des une recente déclaration faite par para à la suite notamment de la fermeture de deux établissements au sujet du problème des minigrés et dans laquelle il demandait, entre autres mesures la fermet. entre autres mesures, la ferme-ture d'un des deux foyers de la Sonacotra existant dans la ZUP de Dammarie. Ce foyer, qui fonc-tionne depuis neul ans, abrite cinquante ouvriers, célibataires français, et trois cent soixante-seize travailleurs étrangers céliba-taires appartenant à une dizaine de nations : Portugal, Algérie, Tunisie, Maroc, Turquie, Yougo-slavie, Espagne, Italie, Zaire, Ghans

Le maire de Dammarie précise que le conseil municipal n'a pas encore débattu de ce problème, mals que les élus communistes de la ville vont proposer la transformation de ce foyer en un ensemble de logements pour leu-nes ménages (studio ou deux plèces), appartements qui font défaut dans la ville. Le meure communiste justifie la demande de fermeture ou de transforma-tion de ce second foyer par le

infustrieis importants.

Discotte de la Senacotra, on fait remarquer que la vie de ce foyer s'effectue sans problème et que les bâtiments et le terrain sont la propriété pieine et entière de l'établissement, qui a été construit à l'emplacement d'un ancien bidonville. Les élus municipaux socialistes de Dammarie, pour leur part regrettent de pour leur part, regrettent de n'avoir pas été pour l'instant, informés ou consultés quant aux informes ou consultés quant aux propositions qu'envisagent de faire leurs collègues communistes et dont ils n'ont entendu parler que par des déclarations de presse. Enfin. I'u n io n départementale C.F.D.T. de Seine-et-Marne a, dans un communiqué, fait connaître son profond désaccord avec les propositions qu'envisage de faire le groupe communiste, et rappelle que la liberté individuelle de tout nomme de chossir son domicile est une liberté essentielle.

JACQUES COURCELLES.

### « JE FERAI APPLIQUER STRICTEMENT LES LOIS PROTÉGEANT LES ÉTRANGERS ». déclare M. Stoléru

Dans une déclaration publiée par le quotidien la Croix du 12 février. M. Lionel Stoléru, secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, chargé des travailleurs manuels et des immigrés, a annoncé qu'il est décidé, le cas échéant, à saistr la justice pour faire annuler des décisions fixant des quotas à la présence des immigrés dans les colonnes de vacances et les services communaux.

Critiquant violemment l'attitude des élus communistes dans l'affaire de Montigny. M. Stoléru déclare : « J'imagine que beaucoup de communistes sont en train aujourd'hui de mourir du virage de leur parti sur l'immi-gration. Comment tous ceux. communistes ou non, qui

croyaient dans les slogans de l'an dernier: «Franças-immigrés même combai». «Le racisme ne passera pas» pourraient-ils passera pas » pourraent-us absorber, coup sur coup. en quelques semaines le bulldozer de Vitry. le numerus clausus d'Ivry. le pogram de Montigny? » M. Stoléru voit dans ce changement d'attitude le fait qu' entre-temps. Georges Marchais est devenu candidat à l'élection présidentialle et a découpart que les sidentialles et a découpart que les

sidentielle et a découvert que les étrangers ne cotent pas s. Après avoir rappelé ses « prin-cipes » en matière de politique de l'immigration. M. Stoléro déclare qu'il a n'est pas prêt à tolèrer l'intolérance électorale actuelle des états-majors communistes. Je jeras appliquer strictement les lois protégeant les étrangers s.

### LES RÉACTIONS DANS LES SYNDICATS DE POLICE

● Le Syndicat indépendant de Le Syndical maspendant de la police nationale (S.LPN.) estime que les déclarations de M. Georges Marchals, qui leissait entendre mardi 10 février que la entendre mardi 10 fevrier que la police ne faisait rien pour arrêter les trafiquants, constituent a une atteinte grave à la dignité du corps des policiers qui se peut rester sans réponses. Le SLPN, déclare « M. Marchais devroit davantage exercer sa critique sur les moyens et les conditions dans lesquelles les policiers exercent

● La Fedération F.O. de la police nationale a déclaré : « Les policiers n'ont pas a servir d'enieu dans des polémiques politiques ni à recevoir de leçons de la part de ceur qui prennent pour modèle des sociétés où la police bénéficie de privilèges exorbi-

tants et impose aux citoyens l'or-dre dont on sait sur quoi fl débouche pour ceux qui osent le

contester. s

La Federation autonome des syndicats de police et le Syndi-cat national autonome des policiers en civil a ne peuvent accep-ter de voir la police nationale accusée globalement de carence, ou même de complicité », et rap-pellent que « les policiers font. avec les moyens mis à leur dis-position, le maximum pour com-battre et pre-rent ». Le fléau de la drogue en caurait cependant, en aucune manière, cautionner une entreprise fondée sur la déla-tion, ni endosser des responsabilités qui si elles existent, résultent de chou sociaux, économiques ou politiques se situant à un niveau autre que celui des tonctionnaires agissant sur le terrain.

## MEDECINE

Ouvrant de nouvelles perspectives en matière de prévention

## Une équipe française met au point le premier modèle de vaccin totalement synthétique

Une équipe scientifique de l'Institut Pasteur de Paris, dirigée par le professeur Louis Chedid, et qu'elle de tardera pas de l'est penser qu'elle de professeur constitut de mendre publics les résultats des tramoins de métagements que les veux qu'elle mène depuis plusieurs années avec communistes français ont part la foitaboration, en frança de plusieurs cherposition en faveur de la rébellion cheurs du Centre national de la recherche sahraoule. L'organe du part i scientifique (C.N.R.S.), et en Israël, de l'Institut Welzmann (professeur Michaël Sela) (nos dercheurs du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) et, en Israël, de l'Institut Walamann (profession Michael Sela) (nos dernières édifions du 12 février),

Pour la première fois au monde, l'équipe française est parvenue à obtenir une substance dont les différents composants ont été synthétises en laboratoire et qui pourrait constituer un vaccin spécifique, protecteur chez l'homme, contre la diphtèrie. Diffèrents éléments, au premier rang desquels l'efficacité satisfaisante et le prix de revient modéré de l'actuelle vaccina-

Un teccin est une préparation généralement constituée d'agents infectieux à la structure modifiée qui jouent le rôle d'antigènes. Il qui jouent le rôle d'antigènes. Il permet, lorsqu'on l'injecte à un organisme réceptif, de déclencherchez ce dernier, une faction immunitaire. Une telle résolution protège cet organisme contre l'action naturelle de l'agent, pathogène. Bien que l'on dispose aujonfd'hui d'une penoptig étendue de vaccins, de nombreux travant sont acquellément menés afin de modifier la composition de certains d'entre eux. L'objectif visé est de faire disparaître cervisé est de faire disparaître cer-tains des incidents secondaires à l'injection vaccinale (fièvre, in-flammation locale, réactions alier-giques), en ue gardant que la portion du gernie rathogène qui déclenche les réactions immunologiques de protection (\*antigéne paccinant ») à l'exclusion de toute utre structure. Une telle tontalive implique, en

Une telle tontative implique, en revanche, la presence de nouvelles substances, qui stimuent la réponse immunitaire. En purificant le vaccin on perd, en effet, une grande partie de son pouvoir immunogène. Ces substances ou additivants à existent déjà dans la plupart des vaccins actuellement commercialies. Elles se présent sons forms de sels minèment du la plumant de calcium. raux d'aluminium ou de calcium, qui sont ajoutés à l'autigène varcinant. Ces adjuvants peuvent d'ailleurs être, eux aussi, à l'ori-gine de certains effets cliniques indéstrables.

Une partie des travaus de l'équipe française devait être publiée ce jeudi 12 février par la revue scientifique Nature. Poursuivis ces derniers mois (1). Ils permettent à l'équipe dirigée par le professeur Louis Chedid de déclarer, aujourd'hul, possèder en laboratoire et pour le proprière laboratoire et pour la première fois au monde un vaccin entièrement synthétique, qui peut protèger un organisme vivant contre une maiadie infectieuse, en l'occurrence la diphtèrie Cette infection et le conséquence de la laboration de la laboration de tion est la conséquence de la diffusion dans l'organisme vivant (l'espèce humaine ou certaine espèces snimales) d'une substance speces simales) o une suctance particulière — une exotoxine — synthètisée par la bactérie responsable de la diphtérie. C'est la connaissance extrémement précise de la structure de cette exotoxine qui a permis la réalisation de la première partie du travail mené à l'Institut Pasteur. à l'Institut Pasteur. On savait, en effet, que cette substance était constituée d'un enchaînement de structures par-

tion anti-diphtérique, l'ont que cette substance n'est vraisemblablement pas promise à un ave-nir industriel et commercial. L'expérimentation. qui reste à l'heure actuelle effectuée chez le ye, n'est d'ailleurs pas envisage

Ces résultats témoignent cependant de l'amoleur des travaux menés aujourd'hui dans le domaine de la mise au point de nouveaux vaccins tout comme dans celui de la stimulation de l'immunité. Ils ouvrent vraisemblablement la voie à d'autres réalisations qui, à plus ou moins long terme, pourraient déboucher vers la production industrielle de nouveaux vaccins. plus efficaces et mieux contrôlés, protecteurs contre différentes maladies infectieuses, et dont tout ou partie des composants serait obtenn de manière synthétique.

pourrait être de diminuer le nombre des injections et des

rappels. Il est vraisemblablement, enfin que de telles recherches dépas-

seront dans l'avenir, le seul cha-pitre des maisdies infectieuses

Des trayanz amalogues sont, par exemple, à un stade avancé en ce qui concerne un vaccin syntheti-

que dit « anti-grassesse » consti-tué d'une : fraction d'hormone

bomaine (human chorronic gona-

Près de deux cents ans après les premières tentatives chez l'hoinne d'immunisation contre la vascine par Jeamer et quelques mois sculement après l'annonce officielle par l'Organisation mondiale de la santé de l'éradication de la variole, il semble que les recherches fondamentales en mattère de vaccination solent en passe de déboucher sur des résultats pratiques d'une importance considérable.

JEAN-YVES NAU.

(i) L'article avait été adressé—
par l'équipe française — à ceste
revue — dans laquelle il est publié
en inngue angiaise. — le 15 août.
1986 Ces traveux ont été réalisés
par Mile et MM. Prançoise Audibert. Michel Jolivet, Louis Chedid.
Joseph Alouf, Patrice Boquet (C.N.S., Institut Pasteur), Pierre
Rivsille (C.N.S.S., C.H.U. SaintAntoine, Paris) et par Mile Odile
Siffert, institut Pasteur).
(2) Le M.D.P est la copie synthétique d'une structure présente dans
la parol de certaines bactéries.
(3) On le retrouve le plus souvent
associé à d'autres vaccinations
(tétauce, coqueluche, pollomyélite ou typholde).

JEAN-YVES NAU.

dotrophine ou H.C.G.).

ticulières et individualisables (des acides aminés) constituant un constitue le premier résultat d'une série de travaux actuellement polypeptide de poids moléculaire 62 000. Plusieurs éléments strucmenés qui devraient aboutir à de nouveaux vaccins « synthé-62 000. Plusieurs éléments struc-turaux laissaient supposer, d'autre part, qu'une, région particulière de ce polypeptidé— la sone située entre les deux sous-unités que sont la partie A (responsable de la destruction des cellules infec-tées) et la partie B (qui assure la fination de l'exotoxine sur la membrane de ces cellules)— haptisée « boucle », était celle qui induisait dans l'organisme la réaction immunologique protec-trice. Bien que cette « boucle » soit de dimension fort restreinte (elle correspond à l'enchaînement de dix-huit acides aminés), sa synthèse au laboratoire a nécessité une somme non négligeable de tiques ». Ce pourrait être notam-ment le cas de vaccins utilisables en médecine vétérinaire ou, chez l'homme contre le tétanos, la grippe, le choléra ou l'hépatite virale de type B. La cople obte-nue par synthèse de structures qui existent dans le monde vivant, auxquelles on accole une autre copie qui amplifie les réactions immunitaires, constituerait, à l'évidence, si elle se généralisait, une véritable révolution dans le monde de la vaccination: Elle serait notamment à l'origine de nouvelles discussions cherchant à préciser les solutions les plus tine somme non négligeable de temps et d'énergie... éronomiques entre la production naturelle de structures biologi-quement actives on leur synthèse physico-chimique. I'm des inté-rêts de vaccins e synthétiques

## Tétanos, grippe, choléra

La seconde originalité du tra-vail réalisé par l'équipe française a été de parvenir à a jou ter à l'antigène reccinant diphtérique l'antigène raccinant diphtérique un analogue d'un adjuvant synthétique déjà connu sous le nom de musagni dipeptide (MDP.) (le Monde de la avril 1977) (2). Ce produit d'une de la avril 1977) (2). Ce produit d'une d'une production et a bi fe entre le CNR d'Grass (professeur Edgard Ledgrer); l'Institut Pasteur et l'in d'astrite pharmaceutique (Institut Pasteur production et laboratoire Choay), est une molècule naturelle com posèe d'un sucre et de deux acides aminès. On peut en obtenir de très nombreux analogues, en modifiant la position de ses composants. Le e jeu a consistant à trouver quel type de MD.P parviendrait.

quel type de M.D.P parviendrait, associe à l'antigène diphtérique par l'intermédiaire d'un support polypeptidique à amplifier la ré-action immunologique de telle manière que le triptyque synthè-tique ainsi formé pulsse consti-tuer un veritable — et nouveau vaccin antidiphtérique. Après vaccin antidiphtérique. Après plusieurs mois de travail et de multiples tâtonnements, il semble que l'on soit parvenn à l'Institut Pasteur de Paris à obtenir une telle substance. L'experimenta-tion animale effectuée en labora-toire sur le cobave est aujourtoire sur le cobayé est aujourd'hui concluante.

d'un concluante.

On n'envisage cependant pas, paradoxalement, le passage à l'expérimentation humaine. Le va-cin antidipatérique actuel est, en effet, très éfficace, le plus souvent, très bien tolèré et d'un prix de revient modéré (3). En revanche, cette mise an point

Parti de l'hôpital de Roanne

### UN MOUVEMENT DE GRÈVE S'ÉTEND A PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS

DE LA LOIRE (De notre correspondant) Saint-Etienne. - Le personnel du centre hospitalier de Roanne (Loire) a entamé, le mardi 10 février, sa quatrième semaine de grève avec occupation des locaux (le Monde du 5 février). La veille, en assemblée générale. les grévistes avaient décidé de continuer leur mouvement avec d'autant plus de résolution que la

direction venait de décider de leur retenir dix jours de salaire. les diverses entrevues qu'ont eues les délégués syndicaux C.G.T. et C.P.D.T., tant avec les repré-sentants des pouvoirs publics qu'avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) n'ont, jusqu'à présent, pas permis de débloquer la situation

Dans un communiqué, la pré-fecture de la Loire, après avoir annonce que le directeur de la DDASS participerait, le lundi 16 février, à une réunion à l'hô-pital de Roanne, précise qu' « il est malériellement impossible de taire davantage. (...) La plupart des revendications présentées sont d'ordre règlementaire, et par consèquent mettent en cause des directives valables pour l'ensemble du territoire français ». En ce qui concerne l'effectif du personqui concerne refrectif du person-nei par rapport au nombre de malades, il n'est, selon la préfec-ture. « nullement inférieur à Roanne à ceius de l'ensemble des établissements de la région Rhône-Alpes a.

Le mouvement, parti de Roanne, a fait tache d'hulle. C'est ainsi qu'au centre hospitaller régional universitaire de Saint Etienne, une partie du personnel est en grève, depuis mercred! 4 février. à l'appel de la CFD,T Le syn-dicat FO s'y est associé cinq jours plus tard puis a suspendu sa participation, mercredi 11 février.

A l'hôpital de Saint-Jean-Bonnefonds près de Saint-Etienne, où la C.G.T. avait iance ettenne où la C.G.T. avait iance un arrêt de travail de vingt-quatre heures, ieudi 5 février, la grève contique, depuis sur l'initiative de la scule C.F.D.T. C'est aussi ce syndicat qui conduit le mouvement à l'hôpital de Saint-Chamond depuis le 5 février et celui de Firminy depuis lundi dernier. — P. C. dernjer. — P. C

Le prix Parts 1981 de la Lique nationale française contre le cancer. d'un montant de 48 600 frança, vient d'être remis à trois jeunes chercheurs qui collaborent étroitement, depuis près de deux ans. à l'étude de certains types de lymphomes malins; la viennent notamment de préciser les relations entre le lymphome de Burkitt, qui représente 50 % des lymphomes de l'enfant, et un virus à l'origine de cette forme de cancer il s'agit du docteur G. Lenoir, chargé de recherches à l'INRA (Institut national de la G. Lenoir, charge de recherches à l'INRA (Institut national de la recherche agronomique) et détaché au Centre de recherches international sur le cancer à Lyon; du docteur T. Philip, assistant de pédiatrie au Centre Léon-Bérard de Lyon; et enfin du docteur A. Berheim, assistant des hôpitaux dans le laborazoire de cytogénétique de l'hôpital Saint-Louis de Paris.

 $\mathrm{All}_{\mathrm{L}_{2}^{2}}$ 

## immigrés s'amalik

concentration dans correct général des villes geros par Les affaires d'Ivry et de Man cause, plus genéralement gres et de leurs families une. ment parmi la jeunesse T. . mais comme si les commun. A . protéger . les page ... contre le sépassement dutolérance dans les hous quartiers, les écoles et les ces Pour l'instant rien n'el sive . do P.C.F. sur le tiede l'empioi.

## MORS DANS LES SYNDICATS DE POLICE

1 T ...

A PUNTANT OF THE

127770

indépendent de lant et mate (SLEN) déclarations de des hair qui laima 18 ferrier one la tion pour arra-ints. constituent to tester que to CHETS DEL SE DES! Marchen derroll a m calman en. O'CHES STREET,

704 FQ 46 13 a decime : c.e. s de levers de a : pretest: but ni or is today

SECRETION STREET SERVE L CO DITE . Commence in the same of errane cher in

WESSER COLL indas: do faz. स्था केला एउटा 😽 ARRETESTS : ACis statements LORENCE SERVICE.

🖦 gruintur COLUMN DE COME arrail alters

TOTAL CONT e deligible della comi della dia d BETTER A TOTAL AT PARTY CONCERNA কুটা বিভাগ করে ESE STREET 

Programmer Services Services Services Services ক্ষাত্র প্রস্তুত্ব । প্রকাশন ক্রাক্তর

医肠样 缺一 "一大"

# 15 TO STATE OF STAT PROPERTY STATES

## La grande bataille des communications

صكنا من الاعل

## II.— Rajeunir une loi centenaire

par CLAUDE DURIEUX

Les directeurs de journaux, notamment en province, en sont convaincus (« le Monde» du 12 février).

Mais la mise en œuvre, Mais la mise en œuvre, Mais la mise en œuvre, prunté par France-Soir, puis par inévitable, de ce progrès l'Aurore, deux titres que M. Hertechnologique fournit l'occasant avait fait entrer dans son empire. Le groupe Amaury (le Parisien libéré) prenaît une ini-tiative semblable. sion de s'interroger sur les textes législatifs qui fondent la liberté d'expression en

Pour leur part, les Nouvelles Messageries de la presse pari-sienne lançalent une structure coopérative pour le fac-similé, COFAX, puis prenaient en compte les inventions prenaient en compte e Les directeurs de journaux réclament la protection des pou-voirs publics, jace à la concurles investissements en matériels des réseaux Hersant et Amaury. Sur le plan juridique, le tout était fédéré dans une nouvelle société de gestion des installations tech-niques : la SEREFAX. Au 30 avril 1980, la SEREPAX présideit aux destinées de dix centres régionaux

> Les avantages du système dé-centralise tombent sous le sens : gain de temps considérable (or le délai de mise en vente d'un quotidien est un élément capital de sa valeur marchande); économies d'énergie sur les moyens de transport conventionnels des journeux (S.N.C.F., P.T.T.).

au procédé informatique de trans-mission à distance dit fac-similé. C'était en mars 1974. Six ans après, en mars 1980, l'Internatio-nal Herald Tribune utilisait le satellite Intelsat pour réaliser une opération semblable, mais avec... Selon une étude menée par la SEREFAX entre 1976 et 1979, la baisse globale des ventes a été sensiblement moins importante en province qu'à Paris, et cette dif-En France, le recours au fac-similé ne s'est produit qu'au mi-

La mallette du reporter

En ce qui concerne la modernisation des entreprises de presse — largement amorcée, notamment en province - elle fait appel aussi aux multiples applications de l'informatique. Dans un premier temps, cette modernisation aggrave — en raison des lourds investissements qu'elle entraîne — les difficultés d'exploitation de la

Les applications de la

télématique menacent - elles

l'avenir de la presse écrite?

cette fin du vingtième siècle.

rence mortelle que risque de leur faire le vidéotexte, mais ils ac-

ceptent volontiers le confort que leur offrent, par ailleurs, les pro-grès de l'informatique. Il y a beaucoup de corporatisme là-dessous! »

Le haut fonctionnaire qui nous

tient ces propos fait allusion, notamment, à la transmission des

pages de journaux par (ac-similé

pages de journaux par lac-simile et au recours direct à la photo-composeuse, grâce aux écrans de visualisation utilisés par des jour-nalistes.

Il parait loin le jour où l'on a appris que l'International Herald

Tribune, quotidien de langue an-glaise réalisé à Paris, allait être

désormais transmis et imprimé simultanément à Londres grâce

 Toulouse. Lyon, Nantes, Marseille, Le Muy (Var). Toulon, Poitiers, Nancy. Roubaix et Caen — où sont réalisés aujourd'hui, en fac-similé, onze quotidiens et neuf hebdomadaires « parisiens ».

presse écrite. Mais, à moyen terme, les directeurs de journaux en attendent un allégement substan-tiel des couts de febrication, par diminution des effectifs des ser-

vices techniques.
L'International Herald Tribune (décidément à l'avant-garde!) a dėja adoptė, avec la « complicitė » des journalistes américains qui y

collaborent, la forme la plus radicale de cette « banalisation » de la composition des articles : tra-vaillant sur console de visualisation, introduisant lui-même les codes, le rédacteur tape son ar-ticle et l'envoie directement dans la photocomposeuse, qui en four-nit l'epreuve et le film, sans intervention d'aucuo ouvrier

Si la généralisation du système, à court terme, paraît exclue, le principe demeure et il risque de trouver bientôt une application pour les reporters, qui vont, pouvoir disposer d'une machine à écrire portable, informatisée, dont performances s'annoncent étonnantes (1).

L'évolution de la presse et son avenir seront aussi largement

La question de fond

Teletexte, annuaire electroni-que, photocomposeuse, ordinateur, banque de données, satellites et microprocesseurs... a u tan t de moyens de traitement et de vecteurs de l'information qui vont s'interpénétrer sans qu'on puisse dire encore « qui commande à qui ». Toutes les connections semblent laissées à la discrétion des techniciens, qui dissimulent mal la satisfaction que leur procure cette

nouvelle puissance. Les multiples applications de la télématique posent, plus que ja-mais, la question de fond : Qu'est-ce que l'information ? Une marchandise comme une autre? Un simple « produit » soumis aux lois du marché? Des messages de complaisance entourant des placards publicitaires? Du papier imprimė, vendu à vil

Si l'on a cette conception, la technologie commande, les ges-tionnaires doivent avoir priorité sur les objectifs rédactionnels et la concentration s'impose. En revanche, si l'on estime que « le rôle fondamental des communications dans une économie est de recueillir, de transféret et de disfuset l'une des ressources essentielles à

conditionnés par le développement des banques de données qui, à travers la télématique, vont décupier les moyens d'accès à la connaissance et bouleverser la notion même d'information. Mais là encore, le temps est compté : le déli américain menace sérieuse-ment l'Europe, car les banques de données d'outre - Atlantique ont plusieurs longueurs d'avance sur celles du Vieux Continent.

Enfin, aux environs de 1985, grace aux satellites « europeens » de communication, le phénomène devrait prendre une dimension universelle. « Multiplunt les transuniverselle. « Multiplath les bruis-missions de données, les bascule-ments de trailements de pays à pays, de continent à continent, les saiellites feront progressivement naître un réseau « télématique mondial » (2).

Télétexte, annuaire électroni-que, photocomposeuse, ordinateur, anque de données, satellites et nicroprocesseurs... a u t a n t de noyens de traitement et de vec-noyens de traitement et de vec-

pose. La prudence aussi.

Le contrôle de l'Etat sur les trois sociétés de programmes de la télévision française, le finan-cement de deux d'entre elles par des recettes publicitaires (en dépit d'une redevance obligatoire pour droit d'usage), enfin le refus de dérogations — pourtant prèvues dans la loi — par intolérance poli-tique (notamment pour les radios

(1) La firme suisse Bobsgraphic produit, au prix de 35 000 francs, un appareil de télérédaction appelé Scrib, qui comprend un clavier standard, un écran de visualisation, un lecteur-enregistreur à cassette et une mini-imprimante. L'article frappé au clavier est auregistré sur la cassette et peut être transmis par téléphone à n'importe quelle distance à un système de photocomposition à l'aide d'un coupleur acoustique. Poids: &5 kilos.

(2) L'injormatisation de la société, par S. Nora et A. Minc (La Documentation française). (3) Société d'information et crise conomique, par Jean Voge. libres), n'autorisent pas les pou-voirs publics à avoir, si l'on peut

voirs publics à avoir, si l'on pent dire, la conscience en paix.

La « bonne santé » de la direction générale des télécommunications (36.7 milliards de francs de chiffre d'affaires en 1979) — autre visage du monopole — incite cette administration à mener les affaires tambour battant. Et tant pis pour les trainards l A ce rythme, que restera-t-il dans cinq ans de ce nècessaire « antians de ce nécessaire « antians de ce necessaire cantipouvoir s (la presse écrite) dont
M. Giscard d'Estaing, candidat
à la présidence de la République,
vantait les vertus en 1974?
A l'inverse, le laisser-faire
— règle d'or du libéralisme éco-

— règle d'or du libéralisme éco-nomique — peut présenter, dans le domaine de l'information, des dangers que M. Joël Le Tac ex-plique sans ambages dans la pro-position de loi que le député de Paris vient de déposer sur le bu-reau de l'Assemblée, à la suite de la prise de contrôle de Hachette par Matra. Il écrit dans l'exposé des motifs: « Même si la créa-tion d'entreprises multi-médias peut paraître opportune dans son peut paraître opportune dans son principe, on peut s'inquiéter de l'immensité même de l'empire

ainsi constitué, véritable chaîne sans fin de l'ensemble des tech-

sans fin de l'ensemble des techniques et moyens de communi-cation (..). » « On doit enfin s'alarmer si l'on constate qu'un pareil groupe dépend pour une part impor-tante de son activité, des com-mandes publiques et que, de la sorie, une possibilité d'interaction particulièrement redoutable ris-que de s'établir à terme entre ce groupe et l'Etat — le groupe industriel menaçant l'Etat de le discréditer à travers ses moyens d'information si les commandes publiques ne sont ps maintenues ou accrues, et l'Etat pouvant, de son côté, menacer de réduire ses ou accrues, et l'Eut pouvant, ae son côté, menacer de réduire ses commandes publiques si les moyens d'information du même groupe ne sont pas assez dociles. » Même si l'on refuse cette hypothèse d'école, il est certain que les recuelles technologies. hypothèse d'école, il est certain que les nouvelles technologies associées dans la télématique, ainsi que d'autres facilités offertes par le progrès (radios locales, citizen band) vont donner à la communication des possibilités ir soupéonnées. Comme le notent MM. Simon Nora et Alain Minc dans leur rapport l'Informatisation de la société : « La télématique, à la différence de l'électricité, ne véhiculera par un l'électricité, ne véhiculera par un courant inerte, mais de l'infor-mation, c'est-à-dire du pouvoir -

### Revoir la loi de 1881

En cette année qui marquera le centième anniversaire de la loi sur la presse (29 juillet 1881), le pouvoir législatif serait bien inspiré s'il tentait de mettre les textes en vigueur au diapason de l'information moderne et de son rôle dans l'organisation de la société. Sans oublier, simultané-ment, de veiller à l'application de textes plus récents, telles les Ordonnances d'août 1944...

Cette mise à jour ne devrait pas, hien entendu, laisser la radio et la télévision dans une sorte de « domaine réservé » qui apparaît de plus en plus anachronique. L'organisation des radios privées en F. M. — à l'exploitation desquelles pour-raient être associés, outre les représentants des organismes publics concernés, les collectivités blics concernés, les collectivités locales et la presse régionale ou départementale — pourrait faire, par exemple, l'objet d'une

concession partielle et révocable du service public.
En janvier 1973, les sociétés de rédacteurs et les syndicats de journalistes, réunis en colloque au Sénat, affirmaient le « droit au Senat, attrimatent le a droit à l'information » pour chaque citoyen. Aujourd'hui, c'est le a droit à la communication » qu'il convient de fonder sur des bases réalistes, c'est-à-dire tenant compte des facteurs technologiques, sociologiques et politiques

tiques.

Qui oserait imaginer, douze
ans après mai 68, dresser durahiement des interdictions au
développement de la communication et de la connaissance ! Le seul vrai problème est de codi-fier démocratiquement l'usage de tous les moyens d'expression. L'année du centenaire de la loi sur la presse en fournit une excellente occasion.

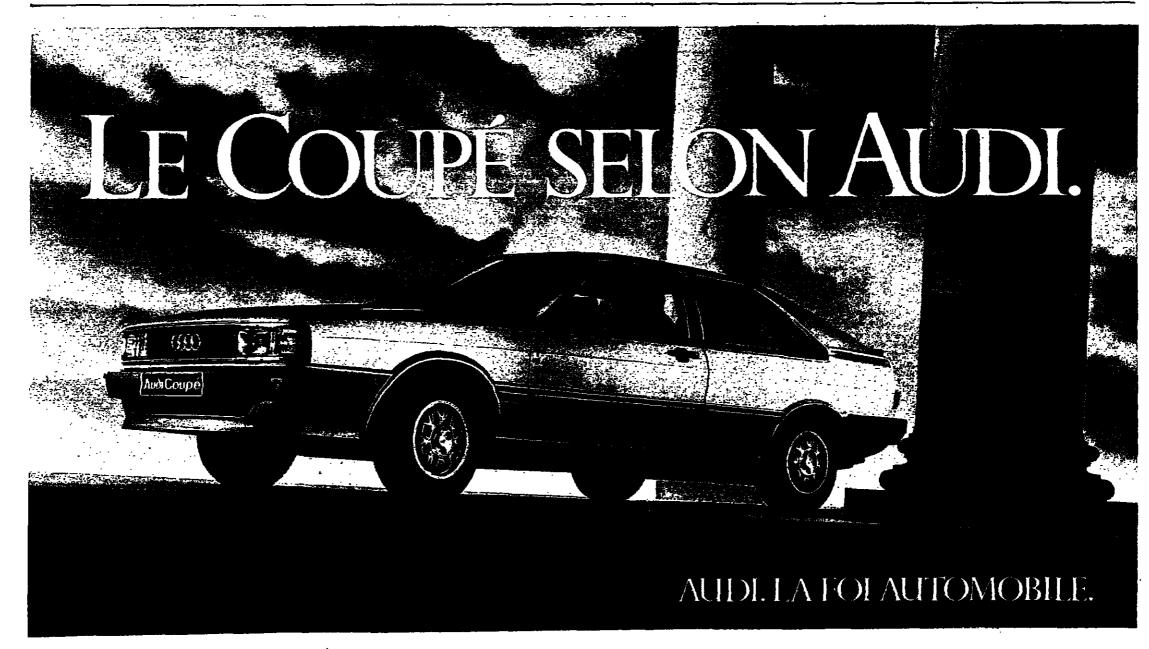

AUDI COUPÉ. Deux portes n'ont jamais sussi à faire un coupé. C'est le moteur qui fait le coupé. Celui de l'Audi GT 5S est le fameux 5 cylindres d'Audi.

Ainsi le coupé GT 5S est le premier coupé au monde équipé d'un moteur 5 cylindres. Si vous avez toujours foi en l'automobile, prenez note : 85 kW/115 ch DIN, 1,9 l de cylindrée, 9 CV fiscaux. De 0 à 100 km/h en 10,3 secondes et 183 km/h sur circuit. Voilà pour la puissance. Pour le plaisir, un moteur 5 cylindres. Souple comme un 6 cylindres, mordant comme un 4 cylindres.

Parfaitement adaptée, la boîte est une 5 vitesses. Roulez, regardez le compteur, regardez la jauge. Ce coupé est brillant, mais raisonnable. Pour la tenue de route, là aussi, l'efficacité prime : roues indépendantes, traction avant, avec jambes de force et essieu stabilisateur à l'arrière. Les freins, eux aussi, ont fait leurs preuves chez Audi : double circuit en diagonale avec direction autostabilisante, servofrein et répartiteur de puissance.

Décidément, le coupé GT 5S n'est pas une voiture coupée en deux. Preuves supplémentaires : ses 5 places avec sièges anatomiques et dossiers galbés, son vrai coffre de 494 litres, sa direction assistée pour rouler et se garer en douceur. 5 cylindres, 5 vitesses, 5 vraies places, le coupé Audi GT 5S offre plus d'une raison de croire encore en l'automobile.

V.A.G. le réseau Volkswagen et Audi, vous présente les Audi dans 600 points de service.

\_ A PAPIN (4 .\_ 66.900F

Valeurs de consommation UTAC : - à 90 km/h : 6.5/100 km - à 120 km/h : 8.5/100 km - en ville : 12,5/100 km - Existe en version automatique avec supplément de prix. \*Prix T.T.C. au 15/01/81.

Des magistrats faisaient grève, jeudi 12 février, à l'appel du Syndicat de la magistrature pour protester contre la révocation de M. Bidalou. C'est la troisième grève de vingt-quatre heures organisée par cette organisation. La première avait eu lieu, le 10 juin 1976, pour défendre M. Etienne Ceccaldi, substitut à Marseille, qui, chargé du dossier des ententes pétrolières, avait publiquement refusé de rejoindre son poste à Hazebrouck (Nord). Le 6 novembre 1979, des magistrats avaient cessé le travail pour protester contre la réforme du recrutement.

Le mot d'ordre du S.M. a suscité peu d'écho, aucune autre organisation de magistrats ne s'y étant associée. Au sein même du syndicat, la consigne parait diversement interprétée. A Lyon, nous indique notre correspondant régional, les magistrats syn-Syndicat de la magistrature pour protester contre la révocation

nons indique notre correspondant régional, les magistrats syndiqués au S.M. ne devaient observer qu'une grève de trois heures. A Bordeaux, les mises en garde de la chancellerie contre les grévistes out incité les chess de juridictions à interdire toute conférence de presse à l'intérieur des locaux judiciaires, nous précise notre correspondant.

Les grèves de magistrats sont, en principe, interdites. Cela résulte de l'article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui déclare illégale « toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions . Dans l'article ci-des sous, M. Daniel Lecrubier, secrétaire général du Syndicat de la magistrature, commente la décision du Conseil supérieur de la magistrature qui est à l'origine du mot d'ordre de jeudi.

POINT DE VUE

## L'insécurité du juge

par DANIEL LECRUBIER (\*)

basie (1), montrant ainsi à la justice

Décisions juridictionnelles pour

tente de démontrer que Jacques

Bidalou avait - outrepassé sa compé-

tence ou méconnu le cadre de sa

deux erreurs alors qu'un juge d'ins-

tance rend plus de mille décisions

par an. Après avoir vu deux de ses

ordonnances infirmées dans une

prononcé, sans avoir été à nouveau

saisi, une troisième ordonnance entre

les mêmes parties, ayant le même

objet et la même cause. Le Conseil

supérieur de la magistrature ne pré-

cis- pas qu'il s'agissait, en t'espèce

d'une procédure de référe. Cette

procédure, fréquemment utilisée dans

les conflits du travall, permet préci-

sément au justiciable de saisir un

magistrat en urgence, non pas pour

qu'il rende une décision sur le fond

du litige, mais pour qu'il prenne des

mesures provisoires. Or, dans un

c affit comme celui de la Sonacotra,

la situation évolue rapidement, par-

fois d'heure en heure. La procédure

de référé permet alors d'obtenir de

nouvelles mesures provisoires en

tances. Affirmer que la réformation

de la décision par la cour d'appei

à nouveau constitue une méconnais-

sance (réelle ou feinte ?) de cette

Un choix pelitique

magistrature reproche à Jacques Bidalou de s'être saisi d'office dans

cetto même procédure. Comment soutenir une telle thèse, s'agissant d'un tribunal d'instance statuant en

matière civile, devant lequel la pro-

cedure est orale, alors que les deux

parties étaient présentes à l'au-

dience que le demandeur a formulé

sr demande et le défendeur plaidé

Quelles sont désormals les conse-

quences de cette sanction pou les

luges ? Tout juge qui maintlendra sa

jurisprudence face à une décision

da la Cour de cassation pourra tom-

ber sous le reproche d'avoir - de

façon grossière et systématique

outrepassé sa compétence ou mé-

connu sa saisine . sa décision

pourra n'être qu'une « apparence » de

jugement, et li pourra faire l'objet de

poursuites disciplinaires. C'est l'insé-

curité du juge qui se trouve consa-cri par le Conseil supérieur de la

magistrature afin de lul interdire toute

men' la prise en compte de la realité

sociale. Pourtant de telles jutispru-

dences sont pariois réatrices de

droit ainsi les jugemants refusant le

llenciement abusif ont about à la loi

de 1973, qui soumet le licenclement

à l'exigence d'une - cause réelle et

C'est la sécurité des dirigeants

de I., Sonacotra et celle du gouve

nament qu'a assurées le Conse

supérieur de la magistrature. Il s'agi

(11 N.D.L.R. — Un enfant de onze ans a été tué le 15 novembre 1980 à coups de couteau et de serpette Deux jaunes gens de Dombasie, dont un mineur, ont été inculpés.

● Un chasseur de l'hôtel Hillon de Las Vegas, aux EtatsUnis, a été arrêté et in cu i p é pour homicide, après l'incendie qui a ravagé l'érablissement dans la nuit du mardi au mercredi 11 février. [aisant huit morts et cent quatre - vingt - neuf blessés. Agé de vingt-trois ans. le chasseur avait été l'une des premières personnes à alerter les sapeurs-pompiers. Il a été interrogé pendant quatre heures au Q.G. de la police. — (A.P.)

blen d'un choix politique.

FAITS DIVERS

jurisprudence novatrice ou simple

On reponse ?

Enfin, le Conseil supérieur de la

empêchali le magistrat de statuer

fonction de l'évoluti

la vole qu'elle devait suivre ?

ORSQUE une cour d'assises rend son arrêt, ou un tribunal correctionnel son jugement, le dossier comporteralt-li trols cent cinquante cotes, chaque fait répréhensible au regard de la loi pénale est relevé, et ses circonstances minulieusement caractérisées. Cette façon de procéder répond à un souci de garantie des droits de la défense et constitue l'un des principes fondamentaux de notre droit répressif.

Quand un juge est poursuivi devant cette juridiction repressive que constitue le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire, Il serait en droit de s'attendre au respect de ce principe. Or celui-ci a été bafoué. La décision de révocation du Conseil supérieur de la magistrature repose sur quatre griefs choisis

parmi plus de deux cents faits évoqués dans le dossier. Manquement à la délicatesse : il est reproché à Jacques Bidalou de s'être adressé par écrit au président de Thionville en termes violents et discourtols, mais le Conseil supérieur de la magistrature ne précise

en rien les termes ou la teneur de - Manquement à l'obligation de réserve : de la même manière, il paraît pour le moins curleux de prétendre que Jacques Bidalou a failli à ce devoir de réserve, sans préciser les propos incriminés Suivre le C.S.M. sur cette voie consisteralt înterdire à un magistrat saisi d'une affaire de faire la moindre déclaration publique la concernant M. Le Gunéhec, procureur de la République de Paris, n'a-t-il pas manqué à l'obligation de réserve lorsque, des le meurtre de Mesrine,

il a déclaré les policiers en état de « légitime détense permanente ». - Méconnaissance du principe de separation des pouvoirs : le fait que la Cour de cassation réforme une décision constitue-l-il désormais une faute disciplinaire ? Les arrêts de la Cour de cassation ne manquent pas qui sanctionnent des décisions judiciaires condamnant par erreur un préfet ou l'Etat. Il est possible de commettre de telles erreurs de droit, les voles de recours les sanctionnent, c'est normal, et cela a été fait pour le jugement de Jacques Bidalou. Il est, en revanche. inadmissible de révoquer un magistrat à la suite d'une erreur de ce genre. Fallalt-il révoquer pour fortaiture M. Giscard d'Estaing lorsqu'il a déclaré prendre en charge les frais de constitution de partie civile des parents de l'enfant de Dom-

(°) Secrétaire général du Syndicat de la magistrature.

#### M. PEYREFITTE PRÉPARE UN LIVRE SUR LA JUSTICE

M. Alain Peyrefitte prépare un livre qui prendra la forme d'une réflexion sur la sustice el sur son expérience place el sur son expérience place Vendôme depuis le 29 mars 1977. L'ouvrage devrait parai-tre à la fin du mois de mars. probablement chez Plon.

Elu en 1977 à l'Académie Elu en 1977 à l'Académie française au fauteuil de Paul Morand, M. Peyrefitte est l'auteur d'une anthologie. Rue d'Ulm. d'un récit. Roseaux froissés, et d'essais, le Sentiment de confiance, le Mythe de Pénélope. Faut-il partager l'Algérie? Quand la Chine sèveillera... et le Mal français. Dans sa notice rédigée pour le Who's Who. M Peyrefitte ajoute Reponses à la violence, rapport du comite d'études qu'il a présidé en 1976 et 1977.

DEVANT LA COUR D'ASSISES DE PARIS

## La prise d'otages au domicile du président Charles Petit

Depuis le 19 mai 1977, date à laquelle il avait été condamné à vingt années de réclusion criminelle par la cour d'assises de Paris présidée par M. Charles Petit, Jacques Mesrine avait decide de régler son compte à ce magistrat · qui tire avec son code penal ·, selon son expression. Il voulait par la même occasion que ce juge - nomme récemment conseiller à la Cour de cassation — obtienne du ministre de la justice la suppression des quartiers de sécurité renforcée dont ce malfaiteur, devenu légendaire, avait fait son combat après avoir été soumis à ce régime, à la prison de la Santé.

Une maison d'arrêt dont il s'évadera cependant

Pour réaliser cette opération au domicile de M. Petit — le 10 novembre 1978 — Jacques Mesrine avait recruté deux « panmes » qui avaient croise son chemin. Jean-Luc Coupe. vingt-six ans, et Christian Kopf. trente-trois ans. Tous deux comparaissent depuis le mardi 10 février devant la cour d'assises de Paris présidée par M. Xavier Versmi. Ce proces, sur lequel plane l'ombre de Mesrine. • exécute • le 2 novembre 1979 par les policiers de la brigade de recherche et d'intervention et de l'office central de répression du banditisme s'achève ce jeudi soir 12 février.

## Les pâles complices de Mesrine

Pour Jean-Luc Coupé et Christian Kopf, il ne devaif pas y avoir de violence, sinon ils n'auraient jamais participé à une telle action lis ne cessent de le répéter. Malgré cela, Jean-Luc Coupé ne fut pas autrement étonné quand il se rendit compte que Mesrine était puissamment armé, quand celui-ci, en monles escallers, lui remit un 357 Magnum entre les mains, quand, en pénétrant dans l'appartement du magistrat, il arrosa avec une bombe lacrymogène la fille du président, Christine. et son enfant, âgé de deux ans - J'étais coincé, dit-il, le n'ai lamais pu lui dire non. Tout ce qu'il m'a demandé, le l'el toujours fait, car le sentals une menace sur ma tête. J'avais peur Chez le juge, il était comme tou

sais.ne . le C.S.M. n'a retenu que Mais le juge n'était pas rentré. Il présidait la cour d'assises. Dans l'appartement, li n'y avait que sa fille, son gendre et leur enfant. Mesrine iouilia les meubles, s'empara de même affaire, Jacques Bidalou aurait 300 Fancs, de cartes de visite, de pièces d'identité, d'annuaires, et 3 attendit. La sonnette retentit. C'étalent l'épouse du magistrat et son fils. Mm. Christine Pelit, qui était allée ouvrir sur l'ordre de Mesrine, repoussa son trère, lui fit comprendre qu'il fallait alerter la police et fit rentrer sa mère. Les deux preneurs d'otages ne s'apercurent de rien.

Comme le président Petit tardait à venir. Mesrine décida de quitter Heux, non sans avoir rappelé ses e Igences quant aux quartiers de

## **FAITS**

La mert accidentelle de Sandrine,

Sandrine, âgée de onze ans et demi, domiciliée rue Victor-Massé à Montreuu - sous - Bois (Seine-Saint-Denis), est morte mercredi après-midi 11 février sur le trottoir devant la mairie du dix - buitième arrondissament de Paris our devant la mairie du dix-huitième arrondissement de Paris, place Jules-Joffrin, après avoir été grièvement blessée par une balle de carabine de calibre 22 long rifle

Le drame s'est déroulé dans un appartement situé 28, rue Hermel où elle s'était rendue pour regar-der la télévision avec quatre de ses camarades. L'arme, chargée, était accompany ses camarades. L'arme, chargée, était accorchée au mur L'un des adolescents agé de quatorze ans et demi s'er est emparé et a braqué l'arme sur Sandrine pour jouer. Il lui a dit : « Hauf les mains, potice, » Le coup est parti attelgnant l'enfant à la gorge. Affolés les adolescents sont descendus dans la rue pour se tendre au commissariat tout proche. Sandrine souvenue par sa cousine a parcouru une cinquantaine de a parcouru une cinquantaine de mètres avant de s'effondrer. Elle est décèrlée avant l'arrivée des

Les quatre ado'escents seront presentés au parquet ce ieudi 12 février

La veuve de Joe Dassin victime d'une machination montée avec l'aide d'un policier.

Dans l'affaire opposant Mme Christine Dassin à Mme Béatrice Launer, mère de Joë Dassin, mort à Tahiti le 20 août 1980, à propos de la garde de ses Jeux enfants àgés de trente et onze mois, M. Claude Greller, juge d'instruction à Paris, à fait écrouer, mercredi 11 février, trois personnes qu'il a inculpées de su bornation de témoins et fausses attestations.

Il s'agui de MM Stáphane Dem

temoins et l'ausses attestations.

Il s'agit de MM Stéphane Boulot, vingt-deux ans sans profession, qui avait prétendu avoir fourni à Paris de l'héroîne à Mine Dassin Christian Le Bricquer, un politer âgé de trente et un ans, qua avait attesté avoir constate que Mine Dassin avait pris des stupéfiants au Fouquet's et de Mine Yvette Rollin, trentequatre ans secrétaire médicale qui avait donné le rendez-vous au Fouquet's, à Mine Dassin, sons prétexte de lui parler des enfants, le 11 janvier Une quatrième personne, M Raymond Thiry, détective privé est recherchée, les trois incalpée ayant affirmé avoir monté, à sa demande, une machination contre Mine Dassin. nation contre Mme Dassin.

sécurité renforcée, et annonce que, si rien n'était fait, il tuerait le magistra· et toute sa famille. Au bas de l'escalier les deux hommes ee trouvèrent face aux gardiens de la palx alertés par le fils du juge. Mesrine tira à quatre reprises. Un policier se réfugia dans un débarras, où le gangster lui passa les menottes après l'avoir désarmé. Mais la rue éta": bouciée. Jean-Luc Coupé et Jacques Mesrine escaladerent un mur et prirent la fulte après avoir restitué, à sa demande, son arme au gardien de la paix, ce dernier craignant les remontrances de ses supérieurs.

Jean-Luc Coupé fut appréhendé peu après dans la rue. Jacques Mesrine, qui se trouvait trois mètres devent lui, avec un carton sous le bras pour se donner les allures d'un honorable passant, put s'échapper. Quant à Christian Kopf, il aurait pris un taxi pour se rendre chez une amie. Il fut arrêté treize mois plus tard, le commissaire Serge Devos. qui dirige la brigade de répression du banditisme, explique à la barre qu'il lut ensuite surveillé, les policiers espérant qu'il les conduirait à Mesrine, mais qu'un article de Minute, révélant son adresse compromit la filature. Jean-Luc Coupé, lu aussi, était surveille par les hommes de la B.R.B. depuis octobre 1978. Ils avaient été mis sur la vole par un informateur. A cette époque les policiers sont passés très prè de Mesrine.

Le 13 novembre 1978, la journa lista Isabelle de Wangen, qui avalt recueilli une interview de Mesrine p: r Paris-Match, était inculpée de complicité d'apologie des crimes de meurtre et de vol qualifié. Celui avait reçu la somme de 100 000 F pour cet entretien à propos duquel ic enquéteurs venalent d'acquérir la conviction qu'il avait été réalisé prissage Charles-Albert, à Paris (181). où e cachait Mesrine, dans un loge-men' contigu à celui de Jean-Luc Coupé. Le 3 janvier 1979, le journal Libération publie une autre interview de Mesrine dans laquelle il déclare : . l'allais chez Petit pour l'exécuter... Je sals très bien que cela aurait éti une erreur politique.» L'auteur dr cet article, M. Gilles Millet, et s. n journal, seront également poursulvis. Seul ce dernier dossier est venu devant les tribunaux. M. Millet et Libération ont été condamnés chacun à 3000 francs d'amende (le Monde des 8 décembre 1980 15 lanvier).

Une obéissance aveugle

Mardi 10 février, le président, M. Versini, a falt entendre aux jurés une cassette enregistree par Mesrine attendan' ses complices à son domicile en compagnie de Sylvie Jeanjacquot. et dans laquelle il déclare, à propos de M. Petit : = S'il y a quatre poulets, je les flingue d'entrée et si le juge n'ouvre pas, le f'allume à traver: la porte = Il ne cache pas non plus dans cette conversation son ntention de tuer Mme Marguerite Petit el sa fille pour supprimer des terroins L'épouse du magistrat dira d'allieurs è la barre qu'elle vivait , dans la crainte - depuis l'évasion de Mesrine de la prison de la Santé. Son mari avait même sollicité une autorisation de port d'armes.

Jean-Luc Coupe et Christian Kopf connaissaient-lis les intentions réelles de Mesrine ? Il est vraisemblable qu non. Mais pourquoi ont-ils participé à cette prise d'otages ?

Jean-Luc Coupé, dit Nounours, personnage faible et influençable, qui adore les animaux, surtout les malaimes comme les serpents et les rats. explique comment il est entré dans cet engrenage. Il est devenu peu à peu le factotum de Mésrine. Il a acheté pour cet individu qui le fascinait des munitions et une carabine à pompe (l le rejoint à Londres, à Alger, à Luxembourg, lui amenant ses 's, ful procurant une volture, un appartement. Mesrine dira de cette bonne pate aux allures du chanteur Carlos : • Il s'est conduit comme un entant, il doit être lugé comme un enfant = Mais le président s'interroge : - Jusqu'où cela devalt-li aller ? - - Jusqu'à ce que l'arrive en prison -, précise-t-il. Réponse logiqu d'un enchaînement l'ilogique que M. Versini cherche à comprendre. Pourquoi n'avoir pas alerté police? Pourquol n'avoir pas ful? Pourquoi cette obéissance aveugle?

Jean-Luc Coupé, qui n'a qu'une condamnation inscrite à son caster judiciaire, continue à l'audience son rôle de Samaritain en soutenant oon coinculpé, qui affirme n'avoir jamais eu d'arme pour cette opération et déclare n'avoir rencontré Mesnine

qu'à deux reprises. Ce demier point

contredit par Sylvie Jeanjacquot

comme temoin. Comment ces deux hommes se se aient-its comportés si Mesrine avait été dans le box ? Ils seraient sans doute rentrés dans leur rôle de p les complices d'une attaire qui n'était pas à leur mesure. Jean-Luc Coupé dira d'ailleurs à son avocat, Mª Jean-Claude Cain, en apprenant la mort de Jacques Mesrine - Ce fut une libération. »

MICHEL BOLE-RICHARD.

## LA CHAMBRE D'ACCUSATION A EXAMINÉ

LA DEMANDE D'EXTRADITION DE M. MARCO DONAT-CATTIN

La chambre d'accusation de Paris a examiné, le mercredi 11 février, la demande d'extra-11 février. la demande d'extradition, formulée par le gouvernement italien, de M. Marco DonatCattin. Elle rendra son arrêt le
25 février. Arrêté à Paris le
18 décembre 1980. M. DonatCattin, vingt-huit ans, est soupconne d'être l'un des responsables du groupe extrémiste italien
Primea Linea; quelque vingt mandats d'arrêt ont été lancés contre
lui. notamment par les parquets
de Turin, Florence. Bergame et
Naples, au cours des quatre dernières années (le Monde du
31 janvier).

nières années (le Monde du 31 janvier).

L'avocat ge n é r a l. M. Pierre Guest, n'a finalement exclu des nombreux dossiers établis par les juges d'instruction italiens que les accusations de « participation à bande armée », qui, a-t-il indique ne figurent pas sur la liste des crimes et délits retenus par la convention franco-italienne du 12 mai 1870.

Dans une longue plaidoirie, M° Henri Leclerc, défenseur de M. Donat-Cattin, s'est attaché à convaincre la cour de la fragilité des accusations sans preuves portées contre son client. En effet, a fait observer M° Leclerc,

ves portées contre son client. En effet, a fait observer M° Leclerc, « tous les dossiers reposent sur les affirmations — incontrôlables — de Roberto Sandalo, un ancien multiant des Brigades rouges, qui, en chargeant Marco Donat-Cattin, a voutu surtout bénéficier de l'allègement de peines prèvu par un décret-loi tullen, datant de décembre 1979, pour « récompenser » ceux des pour « récompenser » ceux des inculpes qui dénoncent des tiers ».

## Quatre ans d'emprisonnement pour les principaux accusés du procès des autonomistes corses

A peine la Cour de sûreté de l'Etat avait-elle rendu son arrêt condamnant quinze autonomistes qu'une quarantaine d'attentats par explosifs ont été commis en Corse dans la nuit du 11 février. Ces attentats sont généralement attribués au Front de libération nationale de la Corse (F.L.N.C.), qui cherche ainsi à maintenir un climat de tension sur l'ile.

## LES PEINES PRONONCÉES

Les cinq magistrats civils et militaires qui composent la Cour de sûreté de l'Etat ont rendu leur agrét memoral la férie arrêt, mercredi 11 février au soir, dans les affaires Bastelica-Fesch. après un long délibéré. La Cour. présidée par M. Claude Allaer, a condamne MM. Marcel Lorenzoni Dominique Bianchi et Paul Cortinchi à quatre ans d'emprison-nement. MM. Christian Lorenzoni et Gilbert Casanova à deux ans de la même peine. MM. Auguste-Mare Tirroloni à dix-huit mols. Lisu Fazi à un an et Michel Polini à un an dont deux mois avec sursis. Ces huit militants ou sympathisants autonomistes sont détenus depuis la fin des événements de Bastelica et d'Ajaccio au mois de janvier 1980. Les sept autres militants qui ont comparu libres sont condamnés à des

pelnes assorties du sursis qui leur laissent la liberté (1). La Cour a donc sulvi les réqui-itions de M. Henri Dontenwille concernant le premier groupe d'accusés (le Monde du 11 février). Elle les a en revanche, modulees pour les accusés libres. Des circonstances atténuantes ont été reconnues aux quinze auto-nomistes. Aucune manifestation n'a suivie la lecture de l'arrêt.

(1) Les condamnations des sept accusés ayant comparu libres sont les suivantes : MM. Jean-Paul Maurel, dix-huit mols (dont treize avec sursis); Antoine Bisgambiglia, quinze mois avec sursis; René Casanova, quinze mois (dont onze avec sursis); Maurice Lorenzoni, treize mois (dont onze avec sursis); Nonce Grisoni, un an (dont dix mois avec sursis); Jacques Pianelli, un an avec sursis, et Jean-Marie Lorenzoni, six mois avec sursis.

## • QUARANTE ATTENTATS EN UNE MUIT

Une quarantaine d'attentats par explosifs ont été commis dans la nuit du 11 au 12 février en Corse. Les charges de plastic uti-lsées ont été, dans l'ensemble, évaluées à une centaine de gramévaluées à une centaine de grammes. Les explosions, si elles n'ont pas fait de victimes, ont parfois causé d'importants dégâts. La responsabilité de cette « nuivibleue », qui intervient quelques heures après l'arrêt de la Cour de sûreté de l'Etat dans l'affaire Bastelica-Fesch, est attribuée au FLNC, qui ne l'a pas revendiquée pour l'instant. L'ampleur de cette « nuit bleue » dépasse celle signée au mois de juillet 1978 par

ce groupe clantestin. Trente-trois attentats à l'explosif avait alors été recensés.

Les attentats, cette fois, visent essentiellement, tant en Corse-du-Sud qu'en Haute-Corse, des magasins, des établissements banmagasins, des établissements unu-caires et publics et des résiden-ces secondaires. A ajaccio, des charges de plastic ont notamment touché le palais de justice, la recette principale des Impôts et l'appartement du trésorier-payeur general. Dans l'un ou l'autre département, des attentats ont visé les biens de « continentaux », comme à Porticiccio ou à Corte.



(Dessin de KONK)

Conrad De

To Mon

Tarright &

1. - 1 1 2

.4.4

7---

Night to Name of the Openie

three to be employed un-

THE DWG TIMES STATE

in the filter of the filter

The Company of the State

mile the section to the collection

拉門 海 电二次点 施工场 បាក់ ខេដា ៤ខែបា THE WAR STATE OF THE STATE OF the factor of the same and the FOR CONTRACTOR SE

## Saint-Germain-de

X2.

3.--

وموجر ت

tion is the stational state M こかい Cald a Mess Commission Description in an expedit of the THE OF NUMBER OF amin's a flavor diagraphi Charles de Sausseuf Ferre CONTRACTOR DOLL OF STREET FARE FARE The State Trick that Filling 🦮 💯 នៃជីវិ**ន និងភេឌ បុរា** ខ្ THE PROPERTY OF SECURITY OF THE PARTY. The second series of the secon ora allatin amanaman sing di Tourniam dama cape i A unione de Jerusalem J

> **APRES** "L'HERBE A BRULER" PRIX RENAUDOT

DAY JOSE BEST ... MATE

13 ھيد.

त रोहरू करता हिंद

1.

Supplied to the control of the

. -

particular in the control of the

역**소** 보고 \*\*\*

79 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 111 - 1

9 W 28 8 8 8

Sec. 5. 3. 37

a market and



u Que pla desiné n 🐧 i sud eride i izin. en soutenam ran FREE CAVE STUDY res have a may be come a point of the common and th orthis & Mesons on DOME TO A SECTION TO dans was die be-# 470 ±1379 ; ...

mprisonnement pour les per

Tour de sarets de 🖹 🗀 the automort des qui e tigle (necessis at Cons. ) HE WEDSTANDSON STOTE OF Corne IF LNC : 30 .

● LES PEINES PRONOMITES

ស្វាល់ កាល់ ទី ទី១១ ស៊ីទីស្រាស់ ស្រាស់ គឺមាន ស្រាស់សា And Carlotter A Maria Care 

1.5×1

and the second s 1. The St. 18 19 + 1 in the state of the state of RANTE ATTENTATS EN

See Section 4 Maringager (g)

opf, treate-trois depuis le mardi cosses de Paris conses . Ce proces. -ar ne, executé - Pour la icers de la bri vention et de du banditisme

proces des autonomistes . . .

sait cela - d'instinct en somme. Le narrateur, ami de Victor et aussi novice, se lance à la pourde la ville-néon désespère. Des

suite de la brebis fourvoyée. Graces scient rendues à Conrad Detrez et à son narrateur, qui révêlent ce que le quidam pressé ignore : la capitale est peuplée peu moderne, qui offusquent maints traditionalistes, mais qui réconforteront ceux que le toc de la ville-éon désespère. Des anges qui ouvrent leur lit à notre narrateur comme on déploie un surplis. Maxo, le barman de l'Ange vert, offre une couche pour trois personnes. Colomb, le facteur martiniquais, montre une



## Conrad Detrez entre Dieu...

• Les anges ont-ils un sexe?

O l'odeur de l'encens avec celle du soufre. Un bon catholique, lui, depuis Mauriac et Bernanos, connaît la différence, et ses narines, flèvreusement inspirées, frémissent aux effluves démoniaques. Il est logique que l'ange déchu, tout à sa recherche éternelle de créatures à perdre, choisiese ses victimes en premier lieu, avec cet esprit joueur qui le caractérise, parmi les plus aptes à le débusquer. Il ne reste aux anges protecteurs et fácheusement insipides qu'à battre désespérément des ailes jusqu'an retour et au pardon de l'âme égarée, à la saveur agréablement roussie.

Dans le Dragueur de Dieu, de Conrad Detrez, un noviciat du Nord paraît bien être le lieu de prédilection de séraphins et autres chérobins. Les novices se livrent à de pieuses études, à peine troublées par les élans du corps. Les anges veillent.

Celui de Victor a-t-il trop serré son protégé dans le parc du séminaire ? Toujours est-il que le novice guette au creux de chaque fourre, au pied de chaque feuiliu la manifestation bienfalsante de l'ange Amour : une sainte étreinte. En pure perte. L'ange Amour s'est envolé vers un ciel moins chaerin qui mouille la terre du parc comme un mouchoir de veuve.

Victor vient donc à Paris, cité éthérée et accueillante aux âmes légères, et dont les parcs ordonnés sont propices aux pieuses rencontres. Tout novice

\* Dessin de Birenice CLEEVE. Borgane Clocos préférence pour l'oreiller des autres. Le narrateur traverse le lit de chacun, sans rien voir et

rien entendre, en cœur pur, do-

par sa quête fraternelle de l'ectoplasme Victor. Il bat les fourrés, côtole le peuple bigarre de la nuit, se fait rudoyer par

## ... et la guérilla

• Retour au Brésil.

→ ONRAD DETREZ a failli se perdre sur des chemins autrement plus dangereux que ceux de l'imaginaire. Ancien séminariste, il a été, comme Régis Debray, l'un des premiers a tiers-mondistes ». Dans les Noms de la tribu, il reconte son retour an Brésil, onze années après l'avoir quitté, et livre ses réflexions sur ce fantastique pays qui prolongent ses romans, comme l'Herbs à brûler (Calmann-Lévy, priz Renaudot 1978) ou la Lutte imale (Balland). Les héros de sa génération, celle les furent Ca vara Ben Bella L'Amerique latine et l'Afrique devalent satis-faire la « soif de vérité et de justice » de la « tribu » de Detrez, écœuré par une Europe

An contraire de ces militants de salon et autres « agitateurs de Iuxe » qui donnent le la aujourd'hui. Conrad Detrez ne desa-

L'époque des proces est révolue,

celle des certitudes claironnantes

aussi. Nous entrons, sur la pointe

des pieds, dans le temps du per-

colateur, de l'ordinateur, du consommateur. Jeudikhan, petit

frère de Volodia et personnage-

cief de ce roman de l'intelli-

gentsia russe d'aujourd'hul, a la

chance de pouvoir émigrer. Nous

retrouvons done cet éminent spe-

cialiste de folklore russe, qui tra-

vaillait jadıs dans un ınstitut de

recherches sans pouvoir composer

avec le conformisme stupide de

ses pairs, trainant ses désillusions

moscovites dans une minuscule

chambre de Jérusalem. Jeudikhan

voue pas le jeune homme généreux qu'il a été et qui a connu, lui, les prisons. Dans telle rue, la police a tué un de ses camarades, a arrêté une amie qui mourut sous la torture. Dans ce Brésil en voie de relative liberalisation, des militants fatigués se sont reconvertis parfois en bonne place. D'autres ont disparu sans traces. D'autres encore ont renonce définitivement à l'action. Quelques-uns continuent sous d'autres formes le combat politique, tel le Frère Betto, qui a fondé des communautés - véritable « parti des pauvres », -

et le métallo Lula, C'est aussi l'occasion pour la morale du pertisan : «Un militant sans cour est un être dangereux; un militant sans sexe, un malade. »; « Un parti qui paie ses militants ne sustente trop souvent qu'un ramassis de paresseux ou de ratés. » Les hommes ont changé, l'actualité a bouleversé maintes theories. Ce n'est plus le temps de

y a rangé ses dossiers : lettres d'amis et lettres d'amour, notes,

commentaires et fragments de

journal. Un chat noir très mal

élevé ravage les archives du

héros. Le récit s'articule sur la

reconstitution, à partir de feuil-

lets déchirés, de l'Itinéraire spiri-

tuel d'une « personne déplacée ».

Le texte très bien servi par la

traduction d'Annue Sabatier et

d'Antoine Pingaud, restitue éga-

lement les reflets irisés d'un

monde soviétique parallèle, sou-

perrain, en queique sorte le monde de Saint-Germain-des-

Zinovi Zinik, bien qu'à son

Pres sur Moskova.

la guérilla. Sa génération avait oublié que a le combat politique

passe d'abord par le recours à

les Guérilleros du Christ-Roi en

lutte contre les « super-messes ». adopte une mouche, danse dans le

salon du Père Luc, et s'aban-

donne enfin aux délices de la

vie communautaire et aux bon-

Quant à l'atter ego, Victor, il

finit emporté par un brancard :

il ne rencontrera jamais l'Ange

Amour. Du moins sur la Terre,

puisque tout est possible dans la Céleste Volière...

prend l'apparence de la chasteté, Conrad Detrez renverse la pro-

position de Pascal selon laquelle

« qui veut faire l'ange fait la

béte s. Mais la naiveté un peu

forcée du narrateur ne s'insère

pas constamment dans une forme

qui se veut aussi picaresque. Tou-

tefois, les amateurs de chérubins

de toutes obédiences et ceux qui

mèlent le musc des plaisirs ter-

restres à la suavité ou ciel sui-

vront sur les chemins de la

perdition cet meffable et cocasse

\* LE DRAGUEUR DE DIEU, de

Coprad Detrez, Calmann-Lévy, 217 pages. Environ 47 trancs.

BERNARD ALLIOT.

Dragueur de Dieu-

Dans ce conte où la perversion

heurs de l'écriture

des moyens politiques ». Ce pays immense, aux races diverses, qui combine les inconvénients du sous-développement et ceux de l'hyperdéveloppe-ment, où le football, la danse, l'Eglise, l'armée sont omniprésents, Conrad Detrez nous en fait saisir toutes les contradictions, tous les attraits.

Ce livre, empreint de nostalgie, est une déclaration d'amour au Brésil Les Noms de la tribu fait mieux comprendre l'engagement des jeunes gens « en colère » des années 60 que nombre d'études érudites. Et comme son auteur garde sa dignité tout au long, il console de ces douteux militants qui s'abandonnérent à des reniements aussi spectaculaires que récompenses. - B. A.

+ LES NOMS DE LA TRIBU, de Conrad Detrez, Le Seull, 160 pages. Environ 45 francs.

## Saint-Germain-des-Prés sur la

V ERS 1930, Nya Ehren-bourg, rentré de bourg, rentré de France en Russie, s'engage dans l'impasse du réalisme socialiste en publiant un roman très disciré en son temps : le Deuxième Jour de la création et raconte l'amour d'Irina, une ieune komsomol (1), pour Volodia, intellectuel qui doute de la vérité « unique » du parti. Sous la pression de ses camarades. Volodía prend conscience de son « mutilité sociale ». Il se pend haut et court cependant qu'Irina convole avec un jeune bien pensant pour édifier, avec lui, les hauteurs béantes d'un monde sans pareil. Malgré son caractère didactique, la fable était empreinte du talent subversif de l'auteur, à tel point qu'il était difficile de ne pas éprouver de la sympathie pour ce personnage qui pale de sa vie la faute de penser autrement.

De Moscon à Jérusalem

Un demi-siècle s'est ecoulé depuis cet événement. Quel demisiècle i Dans sa tourmente, depuis l'industrialisation et les procès de Moscou, jusqu'à Brejnev, en passant par la guerre, par les camps, par la « déstalinisation », qui se souvient encore de Volo-dia cet orphelin de le seu a di cet orphelin de la foi ? % pourtant nous l'avons rencontre bien vivant bien que Ehrenbourg l'ait assassiné avec premeditation. C'est le héros d'un premier roman exceptionnel. Une personne déplacée. drôle et tragique à la fois, écrit par un auteur encore inconnu. Zinovi Zinik.

On ne se stricte plus de nos jours à Moscou quand on doute

**APRĒS** "L'HERBE A BRULER" **PRIX** RENAUDOT



le nouveau roman

## Entre la parabole et le co pour enfant pervers, ce roman a le charme cor d'un collage surréaliste, Entre la parabole et le conte ce roman a la charme cocasse

quelque chose comme une image de première communion retouchée par Jean Genet ... MATTRIEU GALEY / L'EXPRESS

CALMANN-LÉVY

début, contrôle délà son métier. Peu à peu les pièces du puzzle s'emboîtent, et le secteur perdu dans le labyrinthe s'y retrouve. On boit sec à Moscou en cette fin de snnées 70, on y discute ferme et pas seulement pour la volupté de faire et défaire le monde, mais, plus sérieusement, sur la meilleure manière de préparer le café ou le the. Que faire d'autre quand les certitudes se sont envolées et les lendemains

Un suicide social

ont depuis longtemps déchanté?

Parmi ses prochés, Jeudikhan brille comme un astre. Sa drôierie, ses paradoxes vertigineux, sa vision de l'histoire, sans majuscule, son scepticisme passionné, occulté par une distraction sciencusement maîtrisée, emportent l'admiration de son entourage. Mais le refus des normes en vigueur valent à ce Woody Allen sovietique sa mise à l'écart : il perd son travail et se retrouve dans la pauvreté. Il est cependant soutenu par la ferveur de ses camarades et surtout par l'amour de Nina, sa femme, femme russe comme celles auxquelles nous sommes habitués depuis Tourgueniev. Tchékhov et Tolstoi : admirables, faites de rigneur, d'abandon et de foi, minées par leurs contra-dictions, tuées par leurs nostalgies mais toujours sujettes à des résurrections étonnantes. Oublions la petite bécasse conformiste d'Entenbours.

Il est dur pour un grand amoureux du légendaire passé russe de quitter son pays. Plus proche du héros dostolevskien que de pêles cliches d'écrivains bien en cour, Jeudikhan, cémigré intèrieur », s'expatrie pour de boo. (Lire la suite page 15.)

EDGAR REICHMANN.

«L'Enchanteur et nous», de F.-R. Bastide « Une jeunesse », de P. Modiano

## Signaux de brume

L y a des écrivains qui installent d'emblée un mystère bien à eux Bastide et Modiano sont du nombre. Au bout de quelques pages, ils font de nous ce qu'ils veulent. Qu'ils nous entraînent en Suède ou dans un Paris Interlope, sur les traces de Strindberg ou de Simenon, nous vollà prisonniers de leurs brumes, où clignotent d'étranges signaux, où grouille un monde de la manigance. Seralt-ce qu'ils n'ornt pas quitté l'enfance et ses terreurs?

A cinquante-quatre ans, Bastide paraît n'avoir pas dépassé l'adolescence, dont le récit romantique fit de la Vie rêvée un monument de charme. Narrateur avoue de l'Enchanteur et nous, il donne à cette fiction-bilan la sincérité et la hantise d'absolu qu'on voit d'habitude aux romans d'apprentissage. C'est en militant incapable des hautes roueries qui font les leaders, qu'après avoir regardé Mitterrand tailler ses roses, et Rocard ronger son poing, il se laisse confier la tâche subalterne d'accueillir à Paris un membre suédois de l'Internationale socialiste, Nils Söderhamn.

A solxante-deux ans, ce beau Viking, ancien professeur de français passionne de Gide, ancien ambassadeur à Paris et ancien ministre, exerce une séduction proche de l'enchantement. Après beaucoup d'autres, Bastide s'y laisse prendre. Il est entendu qu'il suivra l'« enchanteur » en Suède afin de recueillir au magnétophone ses souvenirs et son testament politique, en vue d'un livre.

Après une escale à Stockholm, l'auteur se retrouve pratiquement sequestré sur une île de la Baltique, où Nîls tient à merci sa première épouse, la planiste Kerstin, sa belle-fille Sheena, dont il a fait se seconde femme, et la fille de celle-cl, l'adolescente Lily, élève violoncelliste.

Sans jamals aller au bout de ses passions, le narrateur se laisse attirer successivement par les trois femmes. Entre-temps, il écoute Nils égrener le bilan de sa vie publique

## par Bertrand Poirot-Delpech

et privée, et l'accompagne dans un abri anti-atomique équipé pour surprendre les manœuvres navales, et autres secrets, des proches pays de l'Est. A en croire ces renseignements. d'autant plus fiables qu'ils ont effectivement précédé l'événement, la Pologne fissurera le bloc soviétique en 1981. le Brésil fera de même avec l'impérialisme américain, et la guerre nucléaire est pour 1983...

Au bout de trois mois, la sécurité militaire vient démonter l'abri-espion, Sheena ayant dénoncé la présence sur l'île d'un « socialiste français allié aux communistes » Le narrateur, qui ne se croyait pas si dangereux, quittera les lieux, non sans avoir recueilli les derniers oracles de Nils, dont l'enchantement s'est changé peu à peu en scepticisme amer devant sa carrière achevée et un siècle mal en point.

'ENCHANTEUR ET NOUS combine quantité de genres et de thèmes. C'est d'abord un complément imagi-naire à la Suède écrite par Bastide pour la collection « Petite Planète ». Nous sommes immergés dans cet univers méconnu d'éternel demi-jour, de parquets peints, d'aquavit, de démocratie avancée, de névroses luthériennes, de fata-lisme évasif, et de harengs.

romans de Bastide : l'incertitude des limites entre le réel et le fantastique, entre le vécu et le rêvé, l'avant et l'après ; l'hésitation entre plusieurs générations de femmes d'une même famille, comme dans l'Adélaide de Gobineau, rééditée par l'auteur en 1961. Comme presque toujours - la Fantaisie du voyageur, la Forêt noire, le Troisième Concerto, - ces femmes font métier de monter sur les planches en tant que comédiennes ou concertistes, nouvelle occasion de méditer sur la musique, ressentie comme un paradis perdu, une médiation plus sûre que tous les langages, une religion de l'effort récompensé...

ES expériences militantes du narrateur et de l'« enchanteur » ne tournent pas à la gloire de la politique. Tout en rêvant d'une espèce de troisième torce planétaire autour de la social-démocratie, l'un et l'autre supportent mal, en idéalistes juvéniles, de voir les beaux principes succomber aux inévitables compromis de l'action. Ils communient davantage dans la lecture de la Bible, et la conviction que des forces înexplicables président aux destinées humaines. A cet égard, l'auteur se montre plus fidèle à ses écrits sur l'astrologie et à un fidéisme de l'enfance qu'à ses engagements socialistes.

D'une façon générale, il revendique, vis-à-vis de Nils, des femmes, de son destin, de son identité même, une igno-rance irresponsable. Il se sent mené par le ciel, flottant, indéfini, et, pour tout dire : désemparé. L'Enchanteur et nous fait partie des livres-tests auxquels l'auteur demande de donner à sa vie un sens qui se dérobe Bastide affronte enjeu terrible avec une franchise peu commune. Quel est l'homme politique ou l'artiste, de nos jours, qui a le courage et l'honnéteté d'avouer ses doutes, et de remettre au public les clefs de son avenir ? Lui, oui ; Jusqu'à s'accabler pariois sans motif, jusqu'à se priver volontairement de son habituel brio à la Giraudoux, qu'il estime trop commode.

En acceptant ce face-à-face avec lui-même sous menace de mort, Bastide élève la fantaisle à la hauteur d'une ascèse bouleversante. On pouvait craindre qu'il ne restât l'auteur d'un seul livre, sa Vie rêvée. Voilà son œuvre somptweusement relancée, avec, sous le même charme roman-tique, une gravité nouvelle à la Strindberg, un tragique mys-

A Modiano aussi, et depuis ses débuts, le monde exté-neur apparait à travers un brouillard bien particulier,

qui rend choses et gens Insaisissables, louches. C'est dans cette lumière cotonneuse que Louis et Odlie. aujourd'hui âgés de trente-cinq ans et installés dans un chálet de montagne, se souviennent d'avoir vécu leur jeu-nesse, *Une jeunesse*. Ils se sont rencontrés par hasard au buffet de la gare Saint-Lazare; lui, achevait son service militaire, sans métier en main ; elle songeait à devenir chairteuse. Parells débuts dans la vie condamnent à n'être pas trop regardant sur les expédients et les protections qui

Ceia ne manque pas. Sans remonter [usqu'à l'Occupation, mais sulvant les filières de ses romans précédents la Place de l'Etoile, la Ronde de nuit, les Boulevards de ceinture, Villa triste, Livret de tamille, Rue des boutiques obscures, - Modiano revient à « son » univers de semitruands et d'actrices d'arrière-cafés, aux passés pas vraiment frauduleux, seulement indécis, ponctués de passages à l'ombre, d'ardoises impayées, de disparitions subites.

(Lire la suite page 15.)

(1) Membre des Jeunesses com-munistes en U.R.S.S.

Pc

gédits de romans pésie essanthéaire. Les ouvrages retenus laroni

lobjet d'un laurément

par presse, radjo et

Adressez manuscrit et C.V. à la Pensée Universelle 4 rue Chademagne, 75004 Paris - Tel. 887.08.21.

Conditions fixées per contrat. Notre contret habituel est défini par l'article 49 de la loi du 11 mars 1957 sur

Alex-Ceslas Rzewuski o.p.

PINSTANT

**Testament** d'un dominicain

L'homme à la lumière de Dieu

par l'auteur de "A TRAVERS L'INVISIBLE CRISTAL"

**PLON** 

DANS SON NUMÉRO DE FÉVRIER



DES RÉPONSES AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZA

Le Monde DE L'EDUCATION La publication de référence

**VOUS PROPOSE DE VOUS ABONNER VOUS NE PAIEREZ QUE 80 F, 1 AN FRANCE** POUR ONZE NUMÉROS AU LIEU DE 88 F

Le Monde DE LEDUCATION BULLETIN D'ABONNEMENT

| QUI je m'abonne au Monde de l'Education et vous joins |
|-------------------------------------------------------|
| la somme de 80 F (étranger 104 F).                    |
| NOM                                                   |
| PRENOM                                                |
| "ADRESSE                                              |

CODE POSTAL ..... VILLE ....

Envoyaz votre reglement à : LE MONDE, Promotion Abannaments, 5, rue des Italiens, 75427 PARIS Cedex

## la vie littéraire

Félix Fénéon et Alfred Jarry

La Société des amis d'Alfred Jarry propose régulièrement un bulletin des plus requérants. Ce bulletin a pour titre : Étoile-Absinthe. Il paraît non pas en numéros successifs mais en - tournées - additionnées.

La double - toumée - 5 et 6 de l'Etoile-Absinthe donne à connaître des lettres de Félix Fénéon à Jarry, et des lettres du même Octave Mirbeau. Qu'on se souvienne de la Revue blanche i Qu'on ait en mémoire l'admiration de Jean Paulhan pour Fénéon le « modèle », dissit-il ! Qu'on songe à la destinée à la fois fabuleuse (voire : fabulatrice) et dérisoire (au sens du pied-de-nez) de ce maître du fait divers et de la peinture impressionniste! Il est vral que cette Corres pondance, ici publiée, n'est pas d'une richesse énorme. Bien plutôt s'agit-il d'un appel aux collectionneurs. Si l'on veut ; d'une avantpremière. C'est Henri Bordillon qui est à l'origine de cette publication. Son travail s'accompagne d'une conversation de Jean-Paul Goujon avec Pascal Pia : ce sont des pages précieuses.

De cette Correspondance avec Félix Fénéon, dont l'auteur involontaire est Alfred Jarry, les Editions A l'Ecart (02420 Gouy) publient des

#### Voyage aux sources 🕟 de la négritude

Jean-Michel Place (12, rue Pierre-et-Marie-Curle, 75005 Paris), qui publie régulièrement Œuvres et critiques, revue internationale d'étude de la réception critique des œuvres littéraires de langue française, invite le public francophone à un passionnant voyage aux sources de la négritude. Il enrichit l'immense domaine de la réimpression en donnant la reproduction anastaltique de la collection complète de deux revues qui sont à l'origine de la contestation culturelle et politique dans le monde colonial français

des années 30 et 40. Légitime défense, qui eut un premier et unique numéro en 1932 ; Tropiques dont les quatorze numéros furent édités à Fort-de-France de 1941 à 1945.

Un interessant entretien avec Aimé Césaire par Jacqueline Leiner permet su député martiniqueis, qui fut avec le Guyanais Léon-Gontran Damas et le Sénégalais Léopoid Sédar Senghor le fondateur de la négritude, de situer Tropiques dans le contexte politique et social de l'époque. Cet entretien et nouveau les relations étroites entretenues par André Breton et plusieurs autres suiréalistes avec les auteurs de couleur - Noirs des Antilles, d'Afrique ou d'Amérique du Nord. Ils donnent de précleuses indications sur ce que furent les prémices de la lutte nationaliste et sur l'attitude du gouvernement de Vichy à l'égard d'une revue qu'il qualifiait de « révolutionnaire, raciale et sectaire - et dont il finit par interdire la publication parce qu'elle se fixeit comme but • le libre déchaînement de tous les instincts et de toutes les passions. - Ph. D.

#### Une première affiche électorale...

L'Association « pour le prix unique » du livre (7, rue Bernard-Passsy, 75006 Paris), qui regroupe des libraires et des éditeurs, diffuse actuellement chez les libraires une affiche intitulée Quand M. Giscard d'Estaing s'intéresse au sort du livre. L'association rappelle tout d'abord que. le 2 août 1976, le président de la République déclarait solennellement : - Le livre n'est pas un produit comme les autres, il est un bien culturel. Il faut assurer l'avenir de la librairie, et par suite de l'édition et de la création littéraire. li peut y avoir lieu pour cela d'amènager la ntation des prix. »

En fait, c'est par l'arrêté Monory du 1er juillet 1979 que « le gouvernement impose sa solution, contre l'avis de la grande majorité des professionnels . Le prix de vente conseillé par l'éditeur aux libraires est aupprime : - Le livre sera désormais un produit comme les autres soumis aux séules fois du marché. - Cette mesure devrait, selon ses détenseurs, faire baisser le prix des livres.

Or, constate l'association aujourd'hut : « On assiste à une concentration des points de vente, à la standardisation des choix offerta. à la baisse du service, à la diminution des stocks des librairies et à l'appauvrissement de l'édition créatrice. » Avant de conclure que e les chiltres parient d'eux-mêmes », l'association indique que le prix des livres augmente désonnais, selon l'INSEE, deux fois plus vite que l'indice national - si l'on se réfère aux chiffres des deux derniers

Notons que, selon l'INSEE, le prix des livres non scolaires a augmenté en 1980, de 16,5 % (indice général : 13,6 %). Le prix des livres scolaires a augmenté, de

#### Les muses mathématiques

Le poète Sinisgaill vient de mourir à Rome, age de soixante-treize ans. Comme son contemporain S. Penna en 1976, comme leur cadet B. Cattaff en 1979, et quelques autres, Leonardo Sinisgalli disparait donc pratiquement inédit en France (on connaît quelques traductions de M. Javion et de G. Pfister). il s'agit pourtant d'une figure importante de la poésie italienne de ce siècle, dont tout un versant = scientifique - ou « technologique » se réclame. Son rôle, à la tête de la revue Civiltà delle macchine, qu'il fonda en 1953, sa réflexion sur les rapports entre langue et formalisation mathématique, sa recherche d'une expression anti-éloquente, dépoulliée, sans psychologisme, restent déterminants, «La géométrieltrappe les purs/de cœur», écrivait-il dans sa demière plaquette (1980), retrouvant ainsi certaines expressions du lointain Vidi le Muse (1943), son chef-d'œuvre, ou des proses de Furor mathematicus... A quand leur édition française ? — J.-C. V.

## vient de paraître

## Romans

MARILENE CLEMENT: La Pleur de lotes. — Entre les parcours initiatiques des enlants et le repli sur soi des parents, la quête de ia sagesse dan, une Europe en crise. (Gallimard, 298 p.)

NICOLE AVRIL: la Disgrâce. -Comment une adolescente, déconvrant la « disgrâce » d'être laide, se méramorphose en adulte despotique. Par l'anteur de Mosseur de Loos. (Albin Michel, 283 p.)

HUBERT MONTELHET : les Queues de Kallinsos. — Les aventures inattendues du jeune Darwin. Par l'auteur des Manter religieuses. (Ramsay, 238 p.) PIERRE BOURGEADE : Le jouiball,

c'est la guerre poursuivie par d'autres moyens. — Comment un homine devient un agent secret. puis un exécuteur, dans la guerre secrète des deux Allemagnes et se perd pour le bien de l'Enst. (Gallimard, 134 p.)

## Nouvelles

NAIM KATTAN: le Seble de Pile. -- Un recueil de nouvelles où des étres incompris s'efforcent vainement de récommencer une autre vie. Par l'ameur de Adies Babyione. (Gallimard, 178 p.)

## Lettres étrangères

DORIS LESSING : La Cité promise. - Troisième et dernier tome des Enjants de la violence : Martha Quest quitte l'Afrique da Sad et débarque à Londres... Traduit de l'anglais par Marianne Véron. (Albin Michel, 624 p.)

IAMES McCONKEY : l'Arbre aux sanvenus. - Un homme de cinquante ans, trappé par la mort de sa mère er de son fils, se penche sur son passe. Ce livre a remporte l'Academy Award of Literature 1979. Traduit de l'américain par Viviane Porrester. (Presses de la Renaissance, 240 p.)

THEODOR FONTANE : le Stechlin. - La naissance d'une ère nouvelle bourg dont les eaux s'agitent quand un volcan entre en emption on quand se prépare une révolution. Une ceuvre à découvrir d'un grand écrivain du dix-neuvième siècle. Traduir de l'allemand par Jacques Legrand. Edition établie par Waiter Keitel er Helmuth Nürnberg. (Hacherte, P.O.L., Bibliothèque allemande, 428 p.)

ITALO CALVINO : Si per une suis d'biver un voyagens. — L'auteur s'adresse à un lecreur qui lir le roman de Calvino... et dont la vie en sera changée. Tradur de l'ita-lien par Daniële Sallenave et François Wahl. (Senil. 280 p.) YACHAR KEMAL: Meartre at

marché aux jorgorosu. — Une rendetta anatolienne : le puissant Derviche Bey tait assassiner le frère de Moustain Bey lequel. poussé par sa mère, se trouve obligé de venger les siens. Premier volet d'un cycle : « Les seigneurs de l'Aktchassa ». Traduit du narc par Munewer Andac. (Gallima 576 p.)

ISMAIL KADARE : le Ceépascale des diezx de la steppe. — La vie d'un jeune Albanais émdiant à l'Institut Gorki de Moscou an temps de la détérioration des relations entre l'Albanie et l'U.R.S.S. Traduit de l'albanais. (Fayard.

218 p.)
VLADIVIR VOINOVITCH: /a Présendant au trône ou les nou-velles aventures du soldat Tobonisne. - L'humble soldar de l'Armée rouge se livre aux de l'imagination et se retrouve le chef d'un vaste complot contre révolutionnaire visant, avec l'aide de Hitler, à restaurer !1 monarchie. Traduit du russe par Claude Ligay. (Seuil, 368 p.)

FERDOWSI : la Liere des ross. L'épopée nationale transenne telle qu'su dixième siècle la retrace, donnant une mémoire à son peuple, le plus grand poète persan. Tra-duction de Jules Mohl, revue et présentée par Gilbert Lazard. (Sindbad/La Bibliothèque persone. 309 p.) ROBERT SABATIER: POissas de

demain. - De 1975 à 1980. cinq annèes de poésies sout réunies dans ce recueil. (Albin Michel, 382 p.)

### Œuvres complètes TRISTAN TZARA: Œneres com-pletes, some IV (1947-1963). —

Dans ce quatrième tome des cenvres complètes dont la publication s'achèveta à la fin de 1982, sont ténnis esesutiellement les écrits de Tristan Tzata sur les atts dits priminfs. Texte établi, pré-senté et annoté par Henri Béhar. (Flammarion, 693 p.)

Correspondances , )EAN COCTEAU: Correspondance avec Jean-Marie Magnan. - A travers cette correspondance, un éclairage sur Clergue, Picasso, sur les relations avec les surréalistes et les difficultés de la création. Précédé de le Tiers-Poèse par Jesn-Marie Magnan. (Belfond, 268 p.)

Théatre HANS MAGNUS ENZENSBERGER: le Nastrage du «Tstenic». Une comédie. — Une méditazion sur nom jez campates dan est na coastat d'echet partiel des illusions et des revolutions non abouties. Traduit. de l'allemand par Robert Simon.

(Gallimard, 128 p.) R. N. FASSBINDER : Preparation Sorry Now et Dis sang sur le con du chis. — L'antithéatre de Passbinder dit la réalité de ce « pré-paradis » où nous sommes. Traduit de l'allemand par Maurice Regnant et Jean-François Poirier. (L'Arche, 108 p.)

#### Critique littéraire YVES FLORENNE : Oupermes. Un recueil d'essais sur Don Juan, Shakespeare, Euripide, Proust, etc.

(PUF, 238 p.) GEORGES JEAN : Le Pouvoir des contes. — Une enquête-bilan aux sources de la eparole parlée » des contes, leurs significations et une ouverture vers la créativisé. (Casterman, 239 p.)

## MARTHE ROBERT : Un bomme

inexprimable. Essai sur l'œuvre de Heinrich von Kleist. — Pour péné trer dans le dédale des obsessions des héros do grand romantique allemand, une analyse de toute l'œuvre de Kleist. (L'Arche, 128 p.) Politique ALFRED MAX: La République des sondages. — Instruments utiles pour l'exploration de la société, les sondages opèrent à l'intérieur

nies. (« Idées », Gallimard, 190 p.) ANTOINE SANGUINETTI : 10 Desoir de parles. -- Comment sortir de la crise et échapper à l'emprise économique, politique et culturelle des Entre-Unis qui s'exerce par l'intermédiaire des multinationales et de l'OTAN. (Fernand Nathan, 301 p.)

de limites tali précises que chacus

doir conssitre et que l'anteur défi-

MAURICE DRUON: Amention la France! — Un recueil des actides les plus significatifs de M. Druon sur l'affaiblissement de la France le déclin de l'Occident et la menace d'un conflit planétaire. (Stock, 205 p.)

#### Psychanalyse JACQUELINE ROUSSEAU-DUJAR.

DIN: Conché par écris. — Une série de s. s fragmentaires et personnels sur la simution psychanalyzique telle qu'elle est vécne par l'analyste. (Ed. Galilée, 191 p.) GERARD BONNET: Voir, être un. - Cet ouvrage en deux volumes l'exhibitionnisme, sinsi que des

rimexions théoriques sur ses mani-festations dans l'obsession, l'hystérie, le --- d'esprir, le souvenir écran. (PUF, tome I, 204 p.; tome II, 198 p.) Essais

THOMAS FERENCZI: le Prence as miroir. — Une analyse du giscardisme. < nouvelle droite » au pouvoir. Par un collaborateur du Monte. (Albin Michel, 219 p.) ALEXIS LECAYE: les Pirates de paradis. — Un essai sur la sciencefiction, miroir déformé de la société qui combine les mythes d'hier et les rèves d'sujourd'hui. (Denoël/Gonthier, 256 p.)

Souvenirs NORODOM SIHANOUK: Souronirs donce et amers. — L'ancien roi du Cambodge, puis chef étu de Egat Khmer, raconce sa lume contre les forces qui « conspiraient » à la disparition de ce petit pays indépendant (Hachene/ Stock, 413 p.)

Histoire

ALAIN CROIX : la Bretagne aux XVI & XVII sièdes. - Le vie. la mort, la foi. Una monumer thèse d'histoire, à la française, couvrant les domaines démogra-phique, économique et culturel. (Maloine, tome 1, 780 p.) ROBERT CORNEVIN : La Républi-

que populaire da Bénin, des ori-gines daboméennes à nos pours. - De la côte des Esclaves à la tépublique populaire contempo-raine, la longue marche du plus instable des Erats de l'Ouest africam, retracte avec minute par un historien fécond. (Maisonneuve et Larose, 580 p.)

## en bref

LA SOCIETE D'HISTOIRE LITTERAIRE DE LA FRANCE organise. le samedi - 21 février, à 14 heures, à la Sorbonne (amphi Descartes), un colloque sur a Gravitations », de Supervielle. Communications de J. Robichez (portrait de Supervielle), P. Viallaneix (la poétique de l'espace). M. Décaudin (structures du poème), Catherine Fromilhague (stylistique de l'analogie), Daniel Reinard (du poème au coute).

organise les samedi 21 et dimanche 22 février, à la saile Médicis du Senat (15, rue de Vaugirard), à Paris, un colloque international sur le thème a Formes actuelles du fascismen. Elle attend les participations de nombreus écrivains et artistes étrangers, celles, notamment, de R. Alberti, M. d'Arcy, J. Arden, J. Cortazar. H. Claus, D. Cooper, A. Chedid, R. Depestre, M. Dib, G. Einaudi, N. Guinzburg, M. Prisch, E. Fried, J. Goytisolo, S. Hermlin, D. Lessing. A. Macchlochi, A. Muschg. F. Rosi, J. Semprun, L. Sciascia. O. Soriano, V. Vasilikos, S. Yur-kiévitch. (Renseignements : Guy de Bosschère, II, rue Guy-de-La Brosse, 75805 Paris, tel. 337-68-84.)

 UN DEBAT SUR LE RA-CISME, MYTHES ET SCIENCES. aura lieu au Centre Beaubourg, vendredi 6 mars, à 26 heures, à la petite salle, à propos de l'on-vrage collectif e le Racisme, mythes et sciences », publié sous la direction de Maurice Olender., par les éditions Complexe (diffusion PUF), en hommage à Léon Poliakov.

· LE QUOTIDIEN « LIBSRA-TION » nous prie de signaler que la phrase attribuée à son chroniquent Michel Cressolles dans la publicité pour le roman de Jean-Edern Hallier. « Fin de slècle », est purement et simple-inventée.

• UN DEBAT SUR « LE LIVRE EN FRANCE AUJOURD'HUI », avec J. Lahougue, Maspero et F. Quenin, avec des bibliothécaires et des libraires du quartier aura lieu le samedi 21 février, à 15 heures, à la bibliothèque Faidherbe, 18, rue Faidherbe, 75011 Paris. (Entrée gratuite.) . UN COLLOQUE INTERNA-

TIONAL « ACTUALITE DE L'OSU-VRE ET DU TEXTE DE GIONO », organisé par l'aniversité de Pro-vence (Aix-Marseille-I) et l'Association des amis de Jean Giono, aura ileu à l'université de Pro-rence les 18, 11 et 12 juin 1981. (Pour tous renseignements:
M. Jacques Chabot, université de
Provence, 29, avenue Robert-Schuman, 13621 Alx-en-Provence.)

• LE COMITE DE LECTURE DU PRIX DES LIBRAIRES a reteau trois titres pour son prix qui sera proclamé le 17 février. U s'agit de : « Désert », de J.-M.-G. Le Clezio (Gallimard), ele Garçon sur la colline », de Claude Brami (Denoël) et e le Rire de Cain », de José André Lacour (Table Ronde).

 LES PERSONNES QUI S'IN-TERESSENT A SAINT-SIMON et à son œuvre sout invitées à la prochaine assemblée générale de la société Saint-Simon, qui se tiendra au château de Vincennes (pavilion du rol) le samedi 21 (é-vrier, à 15 heures, et sera suivie d'une visite du château, réservée aux membres de la société. Ins-cription sur place.

2 880 (2005) 97949 L'UNION DES ECRIVAINS

.

Sec.

7- J

le .

75.25

Dans le meur du lan

errangeres

Le hel espoir

1960 Sales 1984

्रम । इ.स. १५० १ - १७७३ <sup>१४</sup>

and the second second

and the first of the - -

42 1 7 1 T

and the second of the second

igas i gazta da elektronia. Nelsona elektronia

ALAIM EG

The section of the section of

ing the second

. . . . . . . .

 $\mathbf{v} = \mathbf{v}_{1} = \mathbf{v}_{2} + \mathbf{v}_{3}$ 

Sec. 2 (4) 2

d'Agastinho Ne

and the same of the Programme of the Company of

AL THE SEC . H. Walle Jack 

---ப் சுரி நாள் **ச்சும் ச**ெ 2.

er gar en en eg ••

A THE TA 18 AND 5 10 10 2 2 2 2 3 3 5 W the men distance PT 5 27 1 25 1 TO STATE OF STATE Professional appropriet

in the incompany bases A Company of the Company of the The second of the second - 1- ocnima \$5 The transfer Books

্ৰ ), ১০০ কৈছে **ক** ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಿ ತರ್ಜ The service 200 THE PROPERTY OF THE PARTY Company of the compan A CONTRACTOR The second second

modific Telefoliation & S LA A to Plat Main & Cl. to Plat. Profession. We consider the Companies of anything profession fraction.

ENT GABORIA



مكنا من الاجل

ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE

ر من الرسان المراجعة الله Mary in a K Charles the same of the same terms

des parasipation of a lab commente de la creation de la commente de la creation de la commente de la creation de la commente de la commen CONTROL S TO DAY OF Mgnus, & -3 Standary Jack 1 12 54 55 2 2 2 2 ... 20043 des les temes

 augmente decomp. form the second of the second Se resta due d'anne HAMPS DESCRIPTION OF THE Heres more services and the 165 fee on the terms of the t per des la suitable de la company

Les muses mathèmication,

Le poète Sinispa (1997) : Agail de sommente. contemporant El Perra cedet & Causti er ter Leonardo Sinistilia de la mentionesti musti di Trans temperature of the con-It state pour entre the ್ತಾರ್ಮಿಕ ೧೯೯೯ gn 9565251 - 37 / 11 ( ) so tellame (2.5 %) et forms to the min SETS DESCRIPTION parties in the control of the Section Section 1977 1971 動物 後が知っている 3 4 4 · · property of ## 6.00 Thank a sin

## en bref

451114

->14. --

To Be lesses to the Co<del>rderson</del> St. 5 - Pro (1994) alternoon en si <u>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಾಕರು ಪ್ರಕ್ರಿತ</u> garte to the A date (1965)

A. Samony at a. COURGON FILE 40 × 000 000 white the same بازع توفيقه يهم THE STATE OF . . . . . ويستونه والمحارث Part Note that the Control

tus of the teach production of the () 基本 (2018) - 著 (6) Allegan to the THE STATE OF THE S A DO THOUGHT ON A

With the Control of t rando de la composição de la compo CONTRACT SERVICE Michael Co. Land Section by a second Strategy of the second 38 - French A Section of the sect Company of the Compan

**新史 編 知识される と ・・・** 

Tan 2500 (440 a)

. . .

Sec. 12. 77. 1

lettres étrangères

## Le bel espoir d'Agostinho Neto E public français connais-sait mai le président de

l'Angola, Agostinho Neto, mort de maladie il y a quelques mois, après une vie de lutte et de pouvoir souvent contesté. Une seule fois, cependant, il avait donné, dans un français exquis et impeccable, une interview restée mémorable pour les téléspectateurs : il s'y révélait non seulement homme d'Etat, mais aussi poète et philosophe. Médecin de son métier, il n'avait rien du révolutionnaire tel qu'on le conçoit en Afrique. assez confidentielle, de ses poèmes, sous le titre d'Espérance sacrée, nous cermet de faire la connaissance d'un des chantres engagés les plus purs et les plus inspirés de notre temps. Car il ne faut pas en douter, Agostinho Neto est, parmi les chefs d'Etat qui ont écrit des poèmes, que ce soit Mao Tse-toung ou Ho-Chi-mình, le plus ample et le plus incon-

Ces poèmes datent pour la plupart des années 40 et des années 50, ils parient de l'ignorance du peuple, de ses difficultés, de sa tristesse inguérissable. En même temps, ils célèbrent son identité et sa manière d'être naturelle. Très vite, le ton devient plus véhément, sans jamals laisser le tract effacer l'inspiration lyrique : emprisonné à plusieurs reprises, en Angola même et au Portugal, Agostinho Neto entonne un chant blessé à la liberté, à l'espoir, au progrès. Par-delè ces thèmes, qu'on retrouve sans doute chez tout poète qui tient à prendre ses risques, il y a une singulière élévation. Nul mieux qu'Agostinho Neto ne décrit le Noir désespéré qui cherche la signification de sa

La haine et le prosaïsme, qui entachent tant de poèmes révolutionnaires, sont absents de ce lyrisme qui, dans sa pertinence, admet une grande dose de mé-lancolle et d'éléments élégia-

UN mot à l'autre, recuell

lingue qui vient compléter

D de poèmes en édition bi-

celui paru, en 1970, sous le titre

Versant est. Le lecteur de langue

française dispose ainsi de l'es-

sentiel de l'œuvre poétique d'Oc-

tavio Paz. Singulière expérience

que ce passage d'un mot à l'au-

tre, le traducteur ayant choisi de

traduire mot à mot rigoureuse-

ment chacun des poèmes. Pou-

vait-il prendre un autre parti?

te poids de l'énorme beauté

réalité suspendue à la tige du

temps et beauté sont identiques

țeau et lumière.

sur chaque pupille ouverte

la heauté ne pèse pas

De page en page, l'aventure avance à la conquête de terri-

toires inconnus. Nuit blanche.

Salamandre, Aze, on almeralt

tout citer. Soudain, la confron-

tation s'efface, il n'y a plus de

passage d'un mot à l'autre, plus

de texte, plus de langues qui se

chi de ses servitudes, aboli.

Présence de l'absence, ce qui se

Les yeux, abomination des

Les lèvres, raies de coutures

Nul n'avait de sang nul n'avait

Nous n'avions ni corps ui

Le temps tournait et tournait et

Nous n'avions pas de visage

[miroirs aveuglés

l'épaisses

[de nom

[esprit

Nous n'avions pas de visage
Le temps tournait et tournait et
Ine passait pas.
D'un mot à l'autre, le langage

Nous n'avions pas de visage
vio Par. Poèmes. Edition bilingue.
Traduit de l'espagnol par Jean-Claude Masson. Gallimard, 189 pages,
Environ 48 france.

FLORENT GABORIAU

PROBLÈMES POSÉS

dit sans s'énoncer :

répondent. Le mot s'est affran-

Un ceil fixe

Palsible reflet

vio Pas

Dans le cœur du langage

Les poèmes d'Octo
Peu importe en fin de compte.

Le poésie ne saurait être un

sans rage. Agostinho Neto psal-modie : « Chemin de brousse, chemin de l'amour. - 11 dit : -Je vais dans les rues/à tātons / m'appuyant sur mes rēves informes / trébuchent dans Fesciavage. - Il élève la voix : « Créer, créer / créer dans l'esprit créer dans les muscles créer dans les nerts / créer dans l'homme créer dans les masses i créer / créer les yeux secs. » Certains de ses textes sont inoubliables d'émotion contenue et de justesse ;

Vieux Nègre

Vendu et transporté dans les galères touetté par les hommes ivaché dans les grandes villes apolié jusqu'au dernier sou humillé jusqu'à la poussière

Obligé d'obéir à Dieu et aux hommes

Il a perdu sa patrie et la notion d'être

Réduit à l'état de chiffon on a singé ses gestes et son

Vieux chiffor

perdu dans le temps et en morceaux dans l'espace l

Quand il passe vētu d'un pagne l'âme bien cachée dans le silence des phrases

/creuses ils murmurent :

Et les poètes se disent trères. ALAIN BOSQUET.

\* ESPERANCE SACRER, d'Agostinho Neto. Traduction anonyme du portugais. Introduction de Marga Holness. Editions Defroisse, 116 pages, 107-109, rue de Paris, 32100 Boulo-gne. Environ 65 P.

exercice de traduction à évaluer

comme tel et l'on s'égarerait à

vouloir s'assurer de la fidélité

d'un sens. Singulière expérience

donc parce qu'ici, une page en

donne et se vit sur un double

registre. Le chant de la langue

espagnole s'élève, éclatant, cos-

mique, vibrant de sa résonance

physique: en face, sur l'autre

registre, le français, la parole se

fait plus intime, quasi abstraite, nourrie des silences de l'imagi-

el peso de la enorme hermosura

tlempo y belleza son lo mismo

a effacé l'identité pesante de

son ordineire usage : Je te porlerai un langage d'eau

Tu reponds a vec une piroque

Je te parlerai un langage de

Tu réponds avec une tour

ouvert dans le cœur du langage,

« aqueduc de sang », seul un poète de l'envergure de Octavio Paz peut parvenir à la limi's même du silence là où naît la

poésie L'échange de deux lan-gues permet, à l'occasion, de

\* D'UN MOT & L'AUTRE, d'Octa-

E.A. EL MALEH.

s'en convaincre davantage

[d'oiseaux. Traversée des mots, chemin

juz y ague.

80710

sobre cada pupila ablerta

realidad suspendida

la belleza no pesa

Reflejo sosegado

en el tallo del tiempo

naire Ecoutez lisez:

Un olo IIIo

regard de l'autre, la poésie

## Attendre l'inattendu

Saül Yurkievich et le refus des apparences.

≪ T OUT tars combinatoria − écrit mus ria — écrit Julio Cor-tazar dans le Tour du jour en quatre-vingts mondes —. l'appréhension des relations sous-jacentes, le sentiment que tout revers dément, multiplie et annule l'avers, sont une modalité naturelle pour celut qui mi pour attendre Pinatiendu. 🛭

Cette phrase aurait pu étre mise en exergue d'Envers (1), le recueil de poèmes que publie Saul Yurkjevich, Argentin vivant en France depuis de nombreuses années et professeur à l'Université de Paris-VIII.

En effet, cette poésie refuse l'apparence, « l'absurde du réel », pour « dire » la vie. « tout le dicible », avec des mots qu'on frotte les uns contre les autres pour en tirer une lueur et une ibstance nouvelles. Saül Yurkievich fait des poèmes comme Arcimboldo combinalt fruits, fleurs, légumes ou coquillages pour composer des « portraits » d'êtres qui sont « humains » sans l'être vraiment. Quand un mot « n'entre » pas, on le lime, on le retorne, on lui ajoute une

(1) Il s'agit d'une édition blilingue, dont la mise en page est pour le moins curieuse, pulsque le texte français n'est jamais en face du texte espagnol correspondant.

tête, des pattes et, intégré dans la masse fluide du poème, il en devient un rouage à la fois dépendant et autonome. On obtient alors une sorte de « mets » poétique, un « pâté de paroles », un a grand pot-pourri s, dans lequel se glissent de discrets hommages à Vicente Huidobro ou à César

Cet itinéraire, qui commence a naturellement » par la nais-sance de l'auteur, passe du a temps zéro » et de « l'arrêt des signes », des espaces conjecturels à la Borges et des miroirs couverts de givre, à la « récapi-tulation du vécu » où une vio-lence historiquement repérable fait irruption :

La calandre chante un crocodile patauge le magnolia sent ils bombardent la Moneda.

C'est le « temps des soulèvements > pour une partie souffrante et démunie de l'huma-nité, à laquelle Yurkievich s'identifie : a Nous sommes du lignage de la mort prématurée, des terres où les oiseaux propices ne font pas leur nid. > Il est désormais indispensable d' « agiter le réel avant de s'en servir > CLAUDE FELL

\* ENVERS, de Saul Yurkievich tradnit de l'espagnol par Fiorence Delay, Henri Deluy, Pierre Lartigue Jacques Roubaud. Seghera, 1930, 159 pages, Environ 46 francs.

## marcel legaut

Devenirsoi etrechercher le sens de sa proprevie.

Un livre chaud de vie profonde et riche. témoignage d'une expérience spirituelle hors du commun.

AUBIER 13, QUAL DE CONTI

## **JEAN-LOUIS** DEBRE

LA JUSTICE Les magistrats

LIBRAIRIE ACADEMIQUE PERRIN

## Saint-Germain-des-Prés sur la Moskova

Le doute que professe Jeudi-

la cocasserie le dispute à la dérision : au cours d'une grande fête, par pure distraction. C'est peut-être là l'argument le plus faible de la narration. Pourquoi Zinovi Zinik, avec son talent, recourt-it à un artifice si facile, si peu convaincant? Nina ira rejoindre à Jérusalem le père de son enfant, Jeudikhan, l'exclu, le faux faible, le torturé qui découvre une nouvelle vérité : « Nous ne sommes pas encore détachés de la coupe de la vie, les tendres pousses printanières, le ciel bleu, la temme aimée nous retiennens

\* UNE PERSONNE DEPLACES, de Zinovi Zinik, traduit du russe

(Suite de la page 13.)

Pour ses amis, pour sa femme, cet acte est un suicide social. Pour lui, c'est la même quête fondamentale de vérité (mais quelle vérité?) qu'il poursuit dans un espace différent. Toujours prisonnier dans sa nouvelle géographie de ses fantasmes, de sa peur, d'un sentiment diffus de cuinshilité Jendikhan s'ahandonne à un délire onirique délicieux : les rengaines, les odeurs, les images de Moscou, répondent aux paysages, aux parfums et aux chants d'Israël C'est l'humour moscovite, très particulier, qui confère à ces variations sur une scule et tragique interrogation un pouvoir de séduction

khan n'est pas celui des laches, des impuissants : « Ce qui fait avancer l'histoire, dit-il, ce ne sont pas les purges de Staline ni les fours de Hitler, mais cette nécessité extrême qui oblige à faire encore un pas en avant. Si l'homme ne juit pas cet effort minime il est fichu. » Nina, sa femme, qui avait refusé de s'exiler avec lui, se retrouve, peu après son départ, enceinte de ses œuvres dans des conditions où

## Zinovi Zinik est ne en 1945 à Moscou. Il perd sa nationalité soviétique en 1975 quand il déménage en Israel, Actuelle-

ment il partage son existence avec sa famille entre Londres et Jérusalem. Souhaitons que ce premier texte, vraisemblablement autobiographique et très promet aussi riche et aussi blen struc-turée. Souhaîtons également qu'il puisse être lu un jour par ses camarades et amis de Moscou. EDGAR REICHMANN

par Annie Sabatier et Antoine Pin-gand. Albin Michel, 363 pages. Envi-ron 65 francs.

## Signaux de brume

(Suite de la page 13.)

VOICI, entre autres : Georges Bellune, compositeur oublié de l'opérette Roses d'Hawai : Roselle de l'opérette Roses d'Hawai; Brossler, ancien steward en Afrique, qui aime alder les jeunes et passe ses week-ends... à la Cité universitaire ; Roland de Béjardy, venu de la restauration sur péniche à la location de voitures de luxe, non sans avoir connu les assises pour le meurtre d'un trafiquant américain de surplus -- c'est du moins ce qu'affirme une vieille coupure de presse d'un cinglé du music-hall...

PRES avoir passé une première somme d'argent en Angleterre, Louis - doublera - son bienfaiteur en gar-dant pour lui un magot qu'il devait conduire en Suisse. En décapotable sur la Côte d'Azur, il se sentira délivré de sa jeunesse comme d'un poids, d'une dépendance étouffante.

Devenir adulte, en somme, c'est acquerir la liberte tra-quée et le passé flou des récidivistes de bas étage. C'est entrer dans une certaine combine pas tranche. C'est noter, dans une ville, ce qu'elle recèle d'immeubles à double sortie, d'arrière-cours à enjamber. C'est préparer sa fuite, en gibier jamais assuré du lendemain. D'où, tout au long d'Une jeunesse, le véritable « repérage » cinématographique d'un Paris Ignoré : recoins de Saint-Lezare, terrains vagues de Javel, face cachée de la Grande-Armée. Junot, Magenta, les lourdes gares du Nord et de l'Est. Ce n'est pas le pitto-resque surréaliste qui est cherché, mals l'itinéraire d'une cavale toujours possible, et qui n'exclut pas les hauts lieux du passé canaille - Vel' d'Hiv', Tabarin. La ville comme escapade; et l'escapade comme métaphore de toute mémoire.

ODIANO écrit ses livres tel un détective revenu de tout qui réverait sur des dossiers jaunis. Trois photos écornées, une coupure de journal à moltié effacée, un billet de 5 francs ou un briquet Zippo... et vollà l'imagination qui s'embrase. Non pas celle de l'auteur, comme Proust humant sa madeleine, mais la nôtre. Le secret de Modiano est là, suprême politesse des romanciers : il feuillette sous nos yeux ses fiches mortes, et nous laisse l'impression de rêver le livre à sa place.

B. POIROT-DELPECH.

★ L'ENCHANTEUR ET NOUS de François-Régis Bestide, Grasset, 420 pages. Environ 69 francs. \* UNE JEUNESSE de Patrick Modiano, Gallimard, 194 pages. Environ 62 francs.

## Claude ROY Les chercheurs de dieux Croyance et politique

Par légères touches, toujours pertinentes, souvent acérées... Claude Roy dénonce ces vieux croyants qui, ayant successivement récité les versets de tous les petits livres rouges, se tournent à nouveau vers Dieu et l'implorent.

Max Gallo / L'Express

**Gallimard** 

## revue mensuelle ledébat

**NUMÉRO 9** 

FÉVRIER 1981

Krzysztof Pemian : Miracle en Pologne? Pierre Grémion : Paris-Prague 1968, Les malemendus.

DOCUMENTS Zdenek Milynar : Dubcek-Brejnev, face à face au Kremfin. Michael Frolic : La Révolution culturelle dans un bureau pékinois.

C. Jelenski : "Kultura", la Pologne en exil. M. Ancouturier : Les revues de l'emigration et de la dissidence russes. S. Chirardi et J.-L. Pouthier : Les radios libres en Italie. C. Ferry: Une radio libre: Lorraine Cœur d'Acier.

G. Padoul : Comment connaissons-nous la Chine ?

**JOURNAL DES IDÉES** 

BIBLIOTHÈQUES Georges Nivat : Les différents cercles sofjenitsyniens. Boris Souvarine : Panaît Israti et le communisme.

LIVRE-MONTAGE Jeseph Frank : Dostoievski. Les germes de la révolte, 1821-1849. Présenté par Jean Malaquais.

☐ Je désire m'abonner au mensuel le débat au prix de lancement. Attention ! Ce prix n'est valable que jusqu'au 31 mars 1981. Abonnement annuel (10 numeros dont 2 doubles) :

· France et D.O.M. T.O.M., 240 F. Etranger, 270 F. Service des abonnements B.S.I., 12 rue Avaulée, 92240 Malakoff

☐C.C.P. Paris 169-33 ☐ Chèque bancaire 

**■**Gallimard

"Des pages claires, - démuées de passion, - et soudeuses de faire progresser la réflexion". (NOUV. REV. THEOL.) FA C 30, rue Madame, 75006 Paris - 548.76.51

Certains pensent que la maternité est d'abord subie par la femme, que c'est la preuve extrême du patriarcat, que le premier objectif de la femme est de récupérer le corps qu'on lui a volé (c'est la position d'Adrienne Rich). D'autres (comme Bernard This) considérent que c'est la parole du père, son rôle symbo-lique, qui a été dérobé et qu'il importe d'abord que cette parole soit restituée. D'autres enfin (et c'est le cas notamment de Geneviève de Parceval) refusent de substituer à l'hyperbole maternelle une nouvelle hyperbole de la

maternité : « parentalité » doit être assumée par l'homme et par la l'emme. Un dialogue s'instaure sur l'évolution des attitudes et des rôles masculins, comme en témolgue le colloque interna-tional organise par le Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale, avec la participation de la Communauté économique européenne et du German Marshall Fund, sur

le thème « Etre père aujourd'hui ». Présidé par Mone Pelletier, ministre délégué auprès du premier ministre, ce colloque réunira. les 17, 18 et 19 février, des spécialistes européens et améri-cains — médecins, sociologues, historiens, psychologues et psychanalystes (1).

PIERRE DOMMERGUES.

le ou les géniteurs, l'amant offi-

ciel, le protecteur de la femme

pendant la grossesse, le ou les

• Une femme explore les fantasmes de la paternité

A démarche de l'auteur est

exemplaire. Femme. elle choisit d'explorer la terra que cette quête s'inscrive contre la mère. Bien au contraire, puisd'une extraordinaire similarité des fantasmes de l'homme et de la femme face à la procréation. Ethnologue, Geneviève de Parceval rappelle que l'accouchement est perçu selon les cultures tantôt comme exclusivement maternel, tantôt comme exclusivement paternel (le père ayant

alors le rôle symbolique le plus

sivement social (chez les Indiens

Guayaki d'Amérique du Sud. par

exemple). Elle souligne que

toutes sortes de personnes et de

personnages peuvent être pères :

important), tantôt comme exclu-

frères de la mère, le grand-père, celui qui élève l'enfant, celui oui donne son nom, un vieillard impuissant, Dieu., etc. Psychanalyste, elle s'intèresse à la dynamique inconsciente. Les fantasmes de l'homme à l'approche de la paternité s'organisent autour de divers conflits : avec

l'épouse - mère, avec l'enfant à naitre, avec ses propres parents cœur de l'analyse, l'étude de onze cas « normaux » : des « primi-pères » (pourquoi ne pas forger le néologisme?). des « pas-encore-pères », des « multipères », des « plus-jamais-pères ». Dans une dernière partie inti-

tulée « perspective », G. de Parceval explore les fondements de la paternité occidentale. Le clivage chrétien du père qui est à la fois un homme humble et

seexué (un charpentier) et Dieu (également asexué). Le père est aussi peu identifiable dans la mythologie grecque et romaine où l'enfant est souvent né de trois ou quatre hommes. Dans de telles circonstances, comment ne nas fantasmer sur le père absent comment ne pas inventer le père

Dans cette idéologie culturelle le père et la mère sont également floués. Le père doit se conformer au stéréotype de l'absent, la mère à celui de la femme heureuse d'être enceinte. L'auteur rêve d'un autre système de représentations du père et de la mère mettant fin à l'inflation paroxystique du rôle de cette dernière. Une égale valorisation du lait et du sperme devrait s'accompagner d'une égalité plus reelle dans le rapport quotidien

\* LA PART DU PERE, de Gene viève de Parceval. Le Seuil, 390 pa-

"Un merveilleux livre, aussi lourd d'encens, de jasmin et de sang que "Les Trois Lanciers du Bengale". Lorsqu'on entre dans "Pavillons Lointains", plus rien ne compte que de continuer à le lire." Françoise Xénakis/Le Matin

"Un roman-fleuve dans la lignée de Kipling, une étonnante fresque romanesque à ne pas manquer."

"Pavillons Lointains" se dévore comme "Autant en emporte le vent". Une fois entré dans le roman, vous ne voudrez plus en ressortir."

Annette Colin-Simard/Le Journal du Dimanche

"Bonheur de lecture assuré avec M.M. Kaye, qui fait songer à la Margaret Mitchell d'"Autant en emporte le vent"."

Jean Chalon/L'Aurore

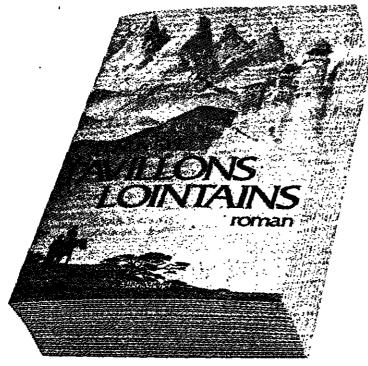

## **PAVILLONS LOINTAINS**

Un grand succès: déjà 110.000 ex. vendus

**ALBIN MICHEL** 

Corps volé, parole dérobée

Une femme et un homme critiquent l'institution de la maternité

DRIENNE RICH. poète

américain, parle de la maternité. Elle n'a pas choisi ce sujet, il l'a choisie depuis longtemps. Elle a éte jadis obsédée par le stéréotype de sa mère dont l'amour était inconditionnel. Elle devient mère elle-mème, dans la sociéte familiale de consommation des années 50. L'écriture de ses poèmes, ses fantaisies de voyagense lui paraissent pourtant enrage devant le gaspillage de ses jours. Nottre d'une jemme, c'est d'abord un cri de détresse devant le gâchis exemplaire de la vie d'une femme. C'est l'histoire de l'idéologie maternelle, C'est aussi l'expression d'un perer son corps. Son corps voié.

Etonnante démonstration poé-

tique, ce livre rappelle, expérience et érudition à l'appui, que l'amour et la colère coexistent chez la mère, soutenant et menaçant tout à la fois l'institution de la maternité. Que la femme est chassée des forces, du textile. de la brasserie (où elle détient un monopole de fait dans l'Angleterre d'avant le dix-neuvième siècles et mise au foyer. Que les Pères de l'Eglise soumettent la femme à l'oppression de la volonté indéchiffrable de Dieu, et à l'autorité de l'homme comme seul interprète de cette volonté. Qu'il faut en finir avec certains rapports survalorisés : le complexe du roi Lear (pére et filles), celui d'Hamlet (fils et mère), l'Œdipe dont la résolution assure l'accès au monde vailles de la déesse Démèter avec sa fille Coré ou Perséphone source du mystère d'Eleusis. qui constitua le fondement de la spiritualité grecque pendant

Avec Bernard This, on est aux antipodes! Le père - acte de

cisé, est dans ce tiret. La quête est sympathique : quel pere n'a pas ressenti son absence dans ces manuels de puériculture où l'on accommode les bébés (1) sans se soucier du chef! Mais qui l'a éliminé? Le père doit avoir un rôle dans l'acte de naissance. C'est encore vrai mais quel rôle dost-il avoir au-delà de la naissance ?

Le nouvel ouvrage de l'auteur de Naitre, Naitre et sourire, la Psychanalyse, science de l'homme-en-devenir, propose une thèse séduisante. Au moment où cet impératif catégorique est remis à la mode par notre nou-velle droite : l'animal est essentiellement un transmetteur de gène≋; l'enfant appartient à la scule mère ; le père n'est qu'un geniteur irresponsable. Grâce à Bernard This. on apprend que, dans certaines espèces (les serranidés et les artides), le mâle participe à la gestation, l'œuf fécondé étant conservé dans la cavité bucco-pharyngée. Que chez les cichlides, il participe à la nutrition des petits. Et que, plus près de nous, chez les ouistitis, la présence du mâle transforme la « mère meurtrière » en « bonne mère ».

## L'homme enceint

des mythes

A l'aide de références scientifiques, de récits mythologiques, et d'analyses cliniques, la these de Bernard Thus conquiert Elle repose sur la distinction entre le père reel le père imaginaire. le père symbolique. Le père réel on l'a dit, a été éliminé de la naissance par une idéologie pseudo-scientifique qui cautionne séparation entre tion et la paternité, mais aussi par la professionnalisation de l'accouchement qui permet au médecin de prendre la place du père auprès de l'accouchée. Les mythes renforcent l'expulsion du père : la légende du roi qui meurt lorsque l'enfant paraît encourage l'élimination pater-

sa forme extrême, celui qui souffre des troubles mystérieux qui accompagnent la grossesse de la mère, et qui se trouve en proie aux delires masculins de grossesse. C'est aussi l'homme enceint des mythes : Zeus, plusieurs fois gros d'un enfant : directement dans son corps, mais plus généralement d'abord conçu dans celui d'une femme C'est surtout le héros de la « couvade ». ce rite où l'homme se couche lorsque la femme accouche. Est-ce l'occasion pour l'homme, comme le suggère This, de s'identifier à l'enfant, de renforcer son rapport avec lui. d'exprimer socialement sa paternité devant les amis venus fêter le nouveau père?

Pour le père symbolique, l'auteur s'appuie sur les travaux de J. Feljoo: l'enfant in utero entend mieux les voix graves que les aigues, il est rassuré par la voix du père. This recourt aussi aux légendes : dans l'Inde ancienne, le père murmurait à l'oreille droite du nouveau-ne le nom secret qu'il avait choisi pour lui, en accord avec sa femme. This s'interroge : et si le babil n'était pas le désir de retrouver la voix maternelle, mais celle du père entendu in utero? Françoise Dolto est appelée à la barre pour confirmer le rôle du langage chez l'enfant. Très tôt, l'enfant écoute la parole et la parole le constitue comme sujet.

Tout ou presque, on le voit, oppose, en fin de compte, Rich et This, au-dela des apparences : tous deux déplorent l'institution de la maternité, mais l'une parce qu'elle soumet la mère. l'autre parce qu'elle élimine le père. Tous deux reulent une nouvelle que la nouvelle unité soit fondée sur la femme et l'enfant, l'autre pour qu'elle repose sur la trinité Adrienne Rich est obsédée par le corps qu'on lui a volé. Ber-nard This par la parole qu'on

(1) L'Art d'accommoder les bébés. Le Seuil.

NAITRE DUNE PEMME d'Adrienne Rich. Denosi/Gouthier, 300 pages. Environ 28 F; LE PERE — ACTE DE NAISSANCE. de Bernard This. Le Seuil, 318 pages. Environ 65 F.

## magazine littéraire

Février 1981

Dossier : LE PLUS GRAND ÉCRIVAIN JAPONAIS

Donald Keene, Isoda Koichi Takeo Matsuura, Takeshi Muramatsu M. Polac, Shoichi Saeki Severo Sarduy, Takao Tokuoka

Deux textes inédits de Yukio Mishima

Chrono-bibliographie, par M.-C. de Brunhoff

En vente dans tous les kiosques : 10 F.

## magazine littéraire

40, rue des Saints-Pères, 75007 Paris Tél.: 544-14-51



Le Monde

LEONNEMENTS Smola Smola 12 mol

TOUS PAYS ETRANGERS PAR VOIE NORMALE 701 F 1016 F 1320 F

ETRANGER (par messagerie L — BELGIQUE-LUXEMBOURG PAYS-BAS 254 F 434 F 512 F 300 F - Suisse - Tunisie

Les zbonnés qui paient par chèque postal (trois volets) vou-dront bien joindre ce chèque à leur demande. direments d'adre

Joindre la dernière bande d'envoi à toute correspondance. Veuilles avoir l'obligeance de édiger tous les noms propres en



gromesses

et Chatiment la maison des ma

**éres Ka**ramazov **ichka Niézv**anov

umiliès et offense ions (Les Possédes s Pauvres Gens

mt-Les Nuits Blans

MS-BON - Le Joueur L'Eternel Mari

Ornques et polemic laid un écrivain

A PLÉIADE SALLIMARD

ee tiret La guete gie , que pere e a son absence data de particulture cu de les buildes (1) dans chel! Mais but l'a père doit avoir un letter de la little de maissabre. Chief de maissabre de l'une de la little de l'architecture de l'arc

e pere nem outen FREEDS INSTALL 1 ACRES & CAR etment same is - Aller Control Mark a preference as the See petito Et co-

ne enceint my they

M. Million Property Section 2012 and Section 2 and the second of the second of the . A BR FOR DE CO THE COLUMN ... THE LAST PLANT ARTHURAN STATE

Koichi uztemen oeki ikuoka

parole déresée TA 1.55 (

rom au-deis de ... eigrage de l'auseur ulte el sourire, la erement, propose a contract name An moment . ...<del>..</del> : es surfacement est Termina et alet. . . . . . STREET, STREET, ST. te appartient à 😓 Armadia, Grant on apprecia tur.

**高級 (金銭 44 アーナー・・・)** 

and the contract of the

OF MARKETON A ST.

PARTIES AT STOLE र <del>दिल्लेक</del> अस्तिहरू १५ १५ Beauties on the 「経済性の強調のです。 SELECTION OF SECURITION AND ADMINISTRATION OF SECURITION AND ADMINISTRATION OF SECURITION AND ADMINISTRATION OF SECURITION AND ADMINISTRATION AND eratio base base in the But the state of the

10 7

société

## Les promesses du féminisme

R IEN ne semble pouvoir décourager les auteurs de livres sur les femmes : ni l'abondance des ouvrages antérieurement publiés ni le fait qu'une idée nouvelle dans cette matière est aussi Tare qu'un glacon au Sahara. Il est vrai que le silence imposé aux femmes depuis des dizaines de siècles appelait en réaction un flot qui ne devrait pas se tarir aisément.

Mals il y a mille et une manières de parler de ce qu'on n'ose plus appeler « les problèmes féminins », ni même — encore qu'il y alt un ministère pour cela — « la condition féminine » Il y a le cri, venu de l'intérieur du continent féminin, la parole qui se libère et témoigne. La révolte et l'enthousiasme de cel-les qui, comme Odette Thibault, veulent s parler pour celles qui se taisent encore ». Et cela donne un livre gai, décapant, documenté, intitulé Debout les semmes. Un manuel du séminisme non sec-

Il y a aussi une manière extérieure de parler de la femme. C'est le lot par définition de

VEC la même allégresse

A que, jadis, Maurice Chevalier, Louis Leprince-Ringuet, de l'Académie française,

fête ses « quatre-vingts berges ».

En écrivant un livre. Il ne s'agit

pas de Mémoires (à peine ras-

semble-t-il quelques souvenirs de ses jeunes années dans les

vingt premières pages) mais

d'une vue cavalière - parfois

un peu trop. - subjective, bon

enfant, de ce qui se déroule

depuis deux ou trois ans sous

nos yeux. Trois ans... Le même

ameur léchait sur la couverture de son ouvrage précédent un titre qui fleurait bien peu son

Quai Conti : le Grand Merdier.

Il est vrai qu'un sous-titre, l'Es-

poir pour demain?, tempérait

Cette tois, il s'explique un

peu plus longuement sur cet

espoir, mais nous fait part de

ses états d'âme peu guillerets

sur des tas de sujets : l'esprit

de routine des Français, la tris-

tesse de la campagne pour les

élections européennes, les men-

songes des communistes, l'élec-

trochoc du disco, les bêtises

de la science-fiction. Etrange :

peu de choses ont évolué en

France de façon favorable de-

puis les élections législatives,

mais - nous menons dans l'en-

semble et par rapport à bien

d'autres peuples, une vie lacile

Dans ses chapitres sur l'éner-

gie, les techniques de pointe leur avenir, les réalités et

les risques épinglés « à travers les continents e. Leprince-Rinquet

ne nous livre pas de secrets

et ne s'essaie pas non plus aux jugements péremptoires et

et relativement insouciante ».

l'écho rabelaisien.

La potion de Louis Leprince-Ringuet

tous les hommes qui se mêlent du sujet. Mais c'est aussi la manière de certaines femmes dont la solidarité féminine paraît laborieuse, décidée plus que spontanément ressentie. Deux livres témolgnent de ces approches. Chacun a un titre pompeux. « Pour l'avènement de la femme ». de Roger Garaudy, est le livreutopie d'un philosophe, d'un homme féministe, candidat à la présidence de la République. Nous sommes toutes responsables, de Monique Pelletier, est le livre-programme et le bilan d'une femme nommée ministre par le président de la République.

Le propos de Roger Garaudy tient en peu de mots. L'étude de l'histoire atteste que l'oppression de la femme est de tous temps et de tous lieux. L'humanité s'est privée d'une partie d'elle-même et « l'ordre masculin » qui n'a cessé de dominer le monde ne saurait être pleinement humain. Une prise de conscience s'est faite en faveur de l'égalité. Ce fut la première époque du « mouvement des femmes ». Il faut maintenant estime Roger Garaudy - passer

aux formules brillantes. Simple-

ment, il invite son lecteur à ne

rien oublier de ce qu'il faut

savoir pour ne pas être trop

ballotté entre les points d'inter-

rogation d'un monde compliqué

où il convient d'aller « avec

des idées simples » selon la

Alors, les « lumières de l'espé-

rance • ? Notre auteur les voit

notamment dans le renouveau

spirituel né des petites commu-

nautés charismatiques, le rayon-

nement de Jean-Paul II, l'évolu-

tion de l'Eglise vers les pauvres.

Ces appels , reussiront - ils à

compenser la vague de repli

sur soi, de narcissisme que l'on

constate à travers tout l'Occi-

dent et dont notre auteur ne

Pour finir sur une pirouette

sérieuse, se souvenant d'Astérix

mais aussi de sa longue expé-

rience, Leprince-Ringuet propose

une - potion magique - pour

gagner les combats qui nous

attendent. On y trouvera une

substance très rare - chère

l'- oculus apertus », dont l'ffet

est d'ouvrir les yeux du patient,

une dose de volonté, d'imagina-

tion, surtout pour les dirigeants,

et deux ingrédients supplémen-

taires pour l'ensemble de la

population : la cordialité et l'opi-

contre les vents et marées de la mode garder les pieds sur

\* LA POTION MAGIQUE, de

Louis Leprince - Ringuet, de l'Académie française, 288 pages. Planmarion; environ 55 F.

Recettes d'un homme qui a su

PIERRE DROUIN.

ment à Alfred Sauvy,

formule célèbre.

parle pas?

différence ».

Cette nouvelle étape, loin de conduire à une guerre des sexes devrait nous mener à une société enfin a féminisée », plus équili-brée. Il faudra pour cela « la plus grande révolution culturelle de tous les temps », celle qui aboutira à « une structure et une culture qui seront l'œuvre de l'humanité tout entière, dans sa composante féminine comme dans sa composante masculine ».

Quelles sont donc les vertus civilisatrices de la féminitude? Quelle est la différence? Selon Roger Geraudy, c'est l'envers des vertus négatives de l'ordre masculin qui est un ordre botté, mili-'arisé, hierarchisé, agressif, pseudo-rationnel. Tout vient en Occident du fait que « les femmes ont été systématiquement exclues pendant vingt-trois siècles de la création philosophique (...) parce qu'elles étaient rebelles aux trois principes de la raison masculine : contraignante, réductrice, systématique ». Principes qui engendreront les totalitarismes.

En se féminisant, la société s'orienterait vers le pacifisme, le refus de la croissance à tou; prix, la « naissance d'un art de vivre ». la révolte contre « la centralisation étatique »...

Voilà donc ce que le philosophe dit aux hommes et aux femmes. Il invite les premiers à renoncer à l'exclusivité du pouvoir et à s'enrichir de la dimension féminine de l'humanité. Il encourage les secondes dans leur lutte contre l'occupant mascolin. Mais une lutte sans agressivité et qui, surtcut, ne se donne pes pour objectif de remplacer l'ordre masculin par un ordre féminin. Car il y aurait encore mutila-tion de l'humain,

Il est possible d'avoir une conception encore moins agressive des rapports entre les sexes. C'est celle du giscardisme que développe Mme Monique Pelletier dans un livre qui est sûrement d'une grande sincérité, mais qui montre combien le régime dans ce domaine accepte d'accompagner les évolutions sans se risquer à les précéder.

> L'idéologie giscardienne

Mme Pelletier donne d'em blée un coup de chapeau aux féministes d'hier qui ont bien travaillé. Mais c'est pour opposer aussitôt son propre « fémi-nisme moderne, tranquille et responsable » aux excès de celles qui croient que la guerre dure encore. Qu'on n'attende donc pas de Mme Pelletler, qu'elle attise les oppositions : « le dialogue et une parole tranquille ouvrent toufours, et partout, la voie du progres » dit-elle. Comme Roger Garaudy, elle sent bien que la féminisation de la société est lourde de conséquences. Mais elle n'en tire pas la même conclusion que lul : « Faire évoluer la condition des femmes, c'est modifier tant de paramètres sociologiques, culturels, financiers socio-éducatifs, qu'il est préférable de se hâter lentement et

Le giscardisme au féminin, on le voit, est si peu agressif qu'on se demande même si ce n'est pas contraint et forcé par les événements qu'il est venu, après 1974, à s'intéresser à la « condition féminine », comme les patrons de naguère se mirent à songer, parce que cela devenait urgent, à « la condition ouvrière » pour garantir la « paix sociale ». L'itinéraire person-nel de Mme Pelletier est une illustration de ce qui est pos-sible à l'intérieur du système dans la voie de la responsabilité. Bien sûr, elle n'est pas née dans un milien sous-prolétaire et ses sept enfants n'auront pas eu des conditions de vie particullèrement difficiles. Elle n'aura pas été une victime de « l'ordre masculin a dénoncé par Garaudy. Elle ne prend pas le maquis contre les hommes : elle veut les convaincre. Cela prend plus de temps, mais elle n'est

BRUNO FRAPPAT.

\* CEBOUT LES FEMMES d'Odette Thibault, Editions Chro-nique Sociale, 7, rue du Piat, 69288 Lyon Cedex I. 160 pages.

\* POUR L'AVENEMENT DE LA FEMME de Roger Garandy, Editions Albin Michel, 176 pages. Environ

\* NOUS SOMMES TOUTES RES-PONSABLES de Monique Pelletier Editions Stock, 218 pages. Envi-

CENTRE D'ETUDES ET DE PECHERCHES SUR L'ORIENT ARABZ CONTEMPORAIN LA SYRIE

D'AUJOURD'HUI sous la responsabilité de M. A. RAYMOND

Ce livre, qui s'adresse à un grand public, apporte des informations sur un pays important et méconnu en France en dépit de relations multiséculaires DEvolution orésente de la Syrir . Caractères de ses options poli-:lques, économiques et so-ciales • Un des pôles du nationalisme arabe, son rôle dans la politique contem-

Douze chapitres trallant de la g graphie du pays, ue er i histoire jusqu'à nos jours, de sa sociologie, de son économie (industrie et monde rural), du développement des villes (Damas et Alep), de l'idéologie du ba'th et de la littérature contem-

. 16 × 24. 448 µages, Broché. ISBN 2-222-02624-5 85 F Dans la même collection: L'Egypte d'aujourd'hui -Permanence et change-ments (1805-1976) 71 F • Introduction à la Mauritanie, préface de D.G.

Lavroff

Librairie des **Editions** 

Documentation gratuite sur demande

80 F

du CNRS 15 quai Anatole France, 75700 Paris ANY U. S. BOOK IN PRINT DELIVERED anywhere in the world AAJOR CREDIT CAROS ACCEPTED Nrite for order forms to Cooperative Book Service of America, J. Reeding, Massachusetts 01867, U.S.A.

Pour livraison de tous livres U.S. écrire à l'adresse ci-dessus

et livres français sur la Pologne LIBELLA 12, rue St-Louis-en-l'Hé, Paris-4°.

Tél. 326-51-09

**Anne Denieul** 

sorcier assassiné

Pourquoi l'Occident a-t-il oublié ce qui fait vivre? Pour saisir la réalité de "l'Invisible" Anne Denieul a interrogé chamans, empiristes, théoriciens et chercheurs d'aujourd'hui.

PERRIN

**JOURNAL** INTERNATIONAL DE CULTURE

THÉORIE, POÉSIE, LITTÉRATURE, MUSIQUE, THÉÂTRE, ARTS, RADIOPHONIE, CINÉMA, TÉLÉVISION, PHILOSOPHIE, DROIT, PSYCHIATRIE, PSYCHANALYSE, SCIENCES, ÉCONOMIE, LIVRES

DOSSIER DE FÉVRIER LA GUERRE

ANTONIONI, ATTALI, BENE, BENOIST, BERIO, BROOK, BURROUGHS, CAGE, CHOMSKY, CRAXI, DELIGNY, FONTAINE, FOREMAN, GINSBERG, MALDINEY, MANNONI, MORAVIA, NASSIF, OURY, PERRIER, SAFOUAN, SARRAUTE, SCARPETTA, SEARLE, SLAMA, SOLLERS, STEIN, SZASZ, VERDIGLIONE, XENAKIS,

En vente chez tous les marchands de journaux

## DOSTOÏEVSKI 1821-1881

Crime et Châtiment Journal de Raskolnikov Souvenirs de la maison des morts.

> Les Frères Karamazov Niétotchka Niézvanov

L'Idiot - Humiliés et offensés

Les Démons (Les Possédes) Les Pauvres Gens

L'Adolescent - Les Nuits Blanches Le Sous-sol - Le Joueur L'Éternel Mari

Récits, Chroniques et polémiques

Journal d'un écrivain

LA PLÉIADE GALLIMARD "Deux cents pages pour rendre justice à Moussorgski" Le Main

"Un livre écrit allegro con brio, où l'on retrouve l'éloquence du compositeur, la fougue maîtrisée du chef d'orchestre et le zeste de passion qui fait les grandes plaidoiries" Le Républicain Lorrain

AUBIER 13, QUAI DE CONTI

MAURICE LE ROUX

Moussorgski:

**Boris Godounov** 

LA GOLF DIESEL

La critique.

Le succès de cette histoire, c'est que tout se passe dans la bonne humeur, et cela grâce à la vedette qui déchaîne l'enthousiasme: la Golf Diesel.

Elle n'a pas son pareil pour souver l'automobiliste englué dans la crise pétrolière...

Guand tout va mal, quand le prix de l'essence

Tentratique.

Il a succès de cette histoire, c'est que tout se passe dans la crise passe dans la crise para à la crise para à la crise para à l'oriere, mais c'est vroi. 4,6 l'a 120 et en villet. Onne résiste pas à ces arguments la! Et avec cela, la Golf Diesel grimpe en flèche aux cadrons des pampes... la crise pour de c'est que tout se passe dans la crise para à la crise pour souver l'automobiliste englué dans la crise pétrolière...

Guand tout va mal, quand le prix de l'essence

VOLKSWAGEN

présente

Consommations conventionnelles, boite 5 vitesses, Modèle représenté Golf GLD année 81.



Volkswagen Golf Diesel.La dé universelle.

## entretien

## Bertrand Poirot-Delpech romancier

## «La caste dirigeante s'est tellement pavanée et reniée qu'on ne peut plus qu'en rire »

● L'auteur s'explique n'arrivant pas à boucher son tonneau, c'est un de mes presur « la Légende du

— Une satire, cette 🛚 Légende du siècle 2 ? — Absolument. Je pensais

même la sous-titrer : « Sotie », comme Gide, dont Paludes m'a nourri. Au théâtre, le mot voulait dire farce, allegorie sociale. Il liquait parfaitement; mais il est d'usage trop peu courant.

— Satire de quoi ?

On dit que l'Histoire est écrite par les vainqueurs. C'est vrai à l'intérieur d'un pays. Chez nous, la même caste dirige et se raconte depuis plusieurs générations. C'est elle qu'incarne mon narrateur, de Locquenay, un hobereau oisif qui ne s'est donné que la peine de naître, d'acheter les dernières voitures de sport, et de rencontrer le gratin politico-littéraire, des années 30 à nos jours.

Lui faire écrire ses « Mémoires », c'était aussi pour moi l'occasion d'ironiser sur ce genre piéthorique qui contribue à fausser l'histoire, plus qu'à l'éclairer. Son age — quatre-vingts ans et le triomphe actuel de sa classe le poussent à avouer, sans les scrupules d'autrefois, le cynisme des siens, leur imprévoyance, leur futilité, le bon vieil élitisme toujours prêt à tomber dans l'ordre moral Une incarnation romanesque, en partie, de l'Idéologie française dénoncée par

— Sinon qu'on est d'abord dans le pastiche et dans la

- En apparence. Beaucoup de détails qui semblent apocryphes sont vrais. Albert Lebrun mettant du vin en bouteilles en 1936 et

LE... GAZOLE... GAZOLE... GAZOLE... GAZO

miers souvenirs d'enfant. Beaucoup de propos sont authentiques et seulement sortis de leur contexte. Mais quoi! On peut bien mentir sur eux, ils ont tellement menti sur nous !...

D'habitude, les livres de pastiches visent uniquement des écrits, et la ressemblance. J'ai essayé, quant à moi, de parodier des personnalités entières, avec leurs propos oraux qui les définissent de plus en plus - exemples : le diner avec Malraux, l'interview avec Chancel - et de faire servir cette ressemblance à un propos qui la dépasse. D'ailleurs, mon Locquenay et ses relations ne sont pas que des Guignois. Amsi, Fernand Bonnier de la Chapelle, symbole de l'idéalisme supplicié. Ainsi, l'Italienne Carla la maîtresse suicidaire de Mussolini, victime fantasque de

— L'auteur a en esset un cour au cœur pour ces deux personnages. Quels sont ses rapports avec le narrateur lui-même?

Locquenay n'est qu'épisodiquement un personnage romanesque de chair et de sang. Je ne me cache pas d'en faire un montreur de marionnettes. Et un grotesque. Tout le livre l'exige. Il repose sur ma conviction que la caste dirigeante s'est tellement exprimée, pavanée, reniée, qu'on ne peut plus qu'en rire. La « douce » enjance au château avec les chers fermiers autours, on l'a tant lue! Comment prendre au sérieux « leurs » hautes pensées alors que, dès que ça va mal — voir 1940, cœur de la vie de Locquenay et du livre, — nos fantoches se dédient, se défilent et accusent achement le lampiste...

rétablir la vérité?

— On n'a jamais eu autant de moyens d'archiver l'histoire. et on ne l'a jamais autant fal-sifiée (voir le chapitre de l'e Occupation », sans cesse à réécrire!). Je ne prétends pas rétablir la verité, mais montrer du doigt le mensonge, le double langage des maitres : a encore un ejfort ! », nous crient-ils, et, entre eux. ce ne sont qu'assants de nihilisme esthète, d'ambi-tion sans foi, de brio usé. Je crois qu'ils n'ont plus rien à dire, à force d'avoir monopolisé la parole. J'en sais quelque chose, d'une certaine façon, c'est évidemment le monde d'où je viens, où je baigne... Et sans verser dans la demagogie ouvrieriste ni le culte du prolétariat, ma conviction est que les classes exclues du pouvoir et de la parole depuis si iongtemps ont, elles, pleir de choses à faire,

– Conviction incarnée par le personnage de Petit Roger.

- Mettons : balbutiée. Petit Roger était le fils de la ferme, au château Locquenay. Il a joué an vélo avec le narrateur, vers 1914. Après quoi il a gagné sa vie comme cycliste, et s'est cul-tivé en autodidacte. Avant de mourir d'un cancer qui le rendra aphasique — pas par hasard !, — il aidera Locquenay à écrire ses Memoires Lui-même dire par bribes sa vérité de pauvre, mais sous le contrôle et le nom du châtelain. Il aura été deux fois voié : de sa vie et de sa mémoire. Sans sa classe, l'histoire ne se serait ni faite, ni écrite.

— C'est un bien grand mot! Il s'agit de désigner en souriant certaines escroqueries de la culture dominante : la prétendue égalité de chances entre boursier et héritier, l'égalité devant la médecine (démentie par l'accueil de Petit Roger à l'hôpital). l'appel au consensus humaniste, à la mère nature, tout ça...

— Propos politique, donc?

— La collaboration de clas-

— Evidemment. Dès que les maîtres font appel au bon cœur, à la famille, à la patrie, à « notre lot commun », ca cache toujours une malice intéressée. Les serviteurs savent cela d'instinct, c'est le plus clair de leur culture de naissance. Je ne m'appuie pas là sur les théoriciens politiques, mais sur la grande tradition de la comédie, de Molière à Beaumarchais. Marivaux et Brecht; sur Hugo, Maupassant, Zola, Mirbeau... Notre société est devenue plus habile à gommer les barrières entre les classes ; mais cela reste une des légendes du siècle. Petit Roger en fait

l'expérience trop tard, au moment de perdre la vie. Le leurre de la collaboration de classes se matérialisera... au cimetière de Locquenay; et dans ce livremarché de dupes.

— ... Où tout s'autodétruit. finalement, même les plaisirs de style, même l'auteur!

— En effet. Petit Roger donne à la fin la recette du charme moraliste cultivé sous la plume de Locquenay. Puis il démontre l'impossibilité présente d'une « écriture populaire ». On imite plus facilement Malraux que Céline. Le langage dit parle reste une sophistication fabriquée contre le bezu langage, donc encore dépendante de lui

Rn somme, les artisles mentent autant que les gens

– « On écrit toujours pour cacher quelque chose », disait Gide. Tous les écrivains rencontrés dans le livre s'exclament, comme ils l'ont fait effectivement : a Si pous saviez ! » Mais les écrivains, eux, ont droit au mensonge. C'est même un devoir. Les dirigeants politiques men-tent bétement, lächement, sans génie, et nous envoient au cassepipe quand ça ne va pius. Dans le livre, ils finissent tons par gâtouiller sur des problèmes de sexe, car ce fut souvent le cas. Je crois que le sale plaisir de disposer des autres est toujours un dévoiement juvénile ou sénile, mais jamais adulte, de la

Tandis que les écrivains, eux, nous enrichissent. Ils sont sauvés par le plaisir qu'ils nous donnent. Et si parfois ils se perdent — tei Drieu ou d'autres, que le roman ne regarde pas sans tendresse, - c'est pour s'être laissé détourner de l'essentiel par les gens de pouvoir et leurs. sinistres ruses...

— Le plaisir que dispense le texte sert donc ici un engagement?

— Je suis piètre historien. Petit, je dessinais des moustaches aux portraits de mes manuels d'histoire. Je continue dans le pled de nez. Car je crois que l'historien doit d'abord apprendre l'irrespect. Ce pays vit dans un respect léthargique des vérités et des valeurs établies. Si les lecteurs tirent de ce livre une méfiance renouvelée à leur égard, je serai comblé. J'aimerais aussi détruire cette autre légende seion laquelle le style et l'humour seraient l'apanage de la droite. Mauriac me demandait un jour : « Quand donc cesserez - vous d'avoir mauvais esprit? » J'espère blen : jamais!

Propos recueillis par JACQUELINE PIATIER.

\* LA LEGENDE DU SIECLE, de Bertrand Poirot-Delpech, Gallimard, 224 pages, Environ 49 F.

## Le dîner avec Malraux

Malraux enfonce son poing sous sa joue et leve les yeux au ciel. Le plafond du restaurant vient de s'ouvrir sur une nuit

« Je pense, dit-il, au firmament, dont les statues de Sumer s'étonnaient déjà, hompli, qu'il ne réponde pas à la question Capitale : « Pourquoi quelque chosa, snif, piutôt que rien ? »

Nous dinons chez Lasserre, en mai 1969. Le maître d'hôtel nous sert des pigeonneaux. Mairaux brandit une aile.

« Je panse aux rapaces tournoyant au-dessus de Persépolis couleur, humpi, de bronze... Et vous, crepauds qui hantiez la nuit de Vence, tandis que Picasso ouvrait sur le secret infracassable ( » du « comment le génie ? » son ceil hagard, splonch, d'obsidienne l'» Le sommeller chasse une mouche de mon verre. J'en profite.

Je pense, dis-je, aux fournis courant sur la mitrailleuse
de l'Espoir et défiant la mort... dont Steline ellait me confier

qu'e à la fin c'est toujours elle qui gagne [ » Malraux va aux toilettes. Pour noter le mot du Père des peu-ples, qu'il replacera plus tard ? Si oui, il a bien raison. A nos ages, la mémoire, comme la prostate, ne tient plus jusqu'au des-sert. Il faut ce qu'il faut, si on veut que l'histoire ne perde pas une miette des saillies de ses géants.

## La douce enfance au château

J'essalerai de dire plus ioin ce que fut pour moi cette demeure familiale au sud du Mans, tes briques Louis XIII, la raclement matinal des réteaux, la cloche du déjeuner, les tours de parc à la fraîche, les oncies aux jambes en losange dans les fauteulis d'osier, les tantes reconduites à l'aube par des cabriolets furtils, d'osier, les tantes reconduites a l'autre par des cabnolets tutus, les silences, les orages, les odeurs de bouse tiède et de lait cru, la lune montant derrière le pigeonnier, les capelines agitées dans le soleil, les soullers vernis des mariages, le gravier des enterrements, tous ces avant-goûts d'éternel que Dieu réserve aux gens les la recontarsi aussi les indivisions measurines les liertes nés. Je raconterai aussi les indivisions mesquines, les lierres envahissants, les clochetons rongés de roullle, les séances de notaire entre cousins qui ne se parient plus, les enchères aux chandelles, les falences et les ombrelles vendues à même le perron, ces avant-goûts de néent dont ne préserve aucun blason...

'Depuis 37 ans, le journal spécialisé

"Les Annonces" est le nº 1 pour la vente des fonds de commerce .En Vente Partaut 2.50 F et 36. rue de Maite. 750 i PARIS va

Track to 1881 US

Tristan intin ్గాల ద్వాహం వాణులు ఎంటు మాలు ద్వాహం వాణులు

mark meetings Har en eminez, e : و موجود ما The state of the state of

7: -

imalità i súe t nit distant to ma 17 NOSE 150 The March Towns of March open entrageratio an Dengtempt, if Tamber 16 and the state of the s কেন্দ্ৰী ক্ষিত্ৰ বিভাগ 🕏

- Para se závia Section 2 to the section of the فؤك الاستنجاد فالمحادث minima desima. Vincent gan la la la i i Britaning at 120 l w en Exica Kri of Change Librar THE MAKE A

10 1997年 💰 製築機 🚨 der de rege des . 7 (4) 12 (4) (4) (5) (6) (6) (6) ATT THE AND THERE The second of th

· 多寸點點 数据编辑 A CONTRACT OF THE PARTY OF - Lun oktober gudet ( া চা বিষয়েলে একার কারী ব কার্যার বিশ্ব কারী কারীয়া

· FLOAL TRINTAN, EET Services merced to best 1 Personal and

de partir 44 722 3017 F

1-12 ··· .

-- En (...

A la fin

Entro de

\* C. . . . . . .

Comise 👍

C . (6) -- --

encore outs

<del>-</del> :.

e legende y pour รศาสต์ " artais en arra-schiver Phisware. unak antan: laihapitre de l'a Qcto pretends has nionive, le double witnes : encorr ous crient-lis et. e sont qu'assauts esthète, d'assauts de bro use de ont pick men k BROSE MORODOLSE m sau quelque certaine façon. na le suonice d'oc-DESCRIPTION OF SAME iemajogie ogymee du proletariat, tet que les claspourer et de la a provinces per anni.

TRUSHS & BANK

and the property of the e de Polici Hagebelleutige Perie Ma de la ferme aprier la sière 1277 W. T. C. S. & Bagne is darie. Avant c. and the second acera Longuera. a sa remie & AND STREET ALCOHOL: LANCE OUG LOOK MAN THE DOMESTIC STATE

Butterrie, Little 7 n grand and 17 127 C. 65 65 65 and to be the . in presentation re estimate Section 1991 ALE DETAILS A ಭಕ್ಷಮ ಕನ್ನು 4 2----المرسيسيون والمساد hitzsen al etra 6. 32 A.5 ceru?; **第二人,自己上来**代

the same of the The distriction Grand Commence 建筑建筑生物。 the second of the contract of 🏕 itazzi il. il. Primar a Basis e e e e Pierre Contraction in 等 直通7年1回1 元。

General Control of the Control of th Street the moved read a grown in and the state of t ATRICA CONTRACTOR I STATE VIEW & STATE IN THE REPORT OF THE PARTY OF THE **ある 1870年がた なっけっ 17** THE PART OF THE PARTY ⊈Bree Color a Saya o e obusta i sea i filicio del con date set bereit ber adding a significant

ice enfance au cha all

(朝) ちゃった おんましょして

CAN STATE OF STATE OF

\$40 feet 1 2" each 1.15

diner avec Mairant.

記事事 State (現在 1945)。 ring designation and all plans di languara tanàna dia mandri richt wie ein angeberteit in der ein where where the his his a wager gours d'éterne . See Supplementary of the second secon المناهر فيها في النص فاسطك **温度法 計画 (大利)** (1) 11 (1) (1)

Assunces" est le n mis des fonds de commerce 

## histoire

## Les amours

• Le plus désarmé des hommes.

UE sait-on des personnages de légende avant que le hasard de lettres ou d'un journal nous révèle leur tréfonds?

Ainsi voilà soudain Trotski. le plus désarmé, non plus des prophètes, mais des hommes, le plus vulnérable des amants.

Jan Van Heljenoort, logicien et universitaire de grande notorièté, né en Europe, d'éducation française, de nationalité américaine, a consacré de longues années de sa première jeunesse à veiller sur Trotski... Il était à Mexico lors de l'assassinat. Il connaissait ce « secrétaire » qui finit par écrire lui-même comment les services secrets staliniens l'avaient chargé d'assassiner l'exilé. « Van », comme l'appelait Trotski, a eu la fidelité de réunir, de traduire. d'annoter, de situer, de commenter et de présenter les lettres de Léon et de Nathalia en 1933 en France.

puis, en 1937-1938, au Mexique. Avec stupeur, nous voyons surgir, sous les petits traits vrais du cœur, un personnage dostolevskien, aux faiblesses touchantes, aux pulsions inimaginables.

A Mexico, Trotski fut l'hôte de Diego Rivera, le plus glorieux des neintres mexicains, et de sa compagne, peintre aussi, Frieda Kahlo. D'elle, Lev, le lion du bolchevisme, tombe amoureux. Nathalia en tombe malade. Elle va se soigner à Cuernavaca. Trotski lui écrit plusieurs fois par jour. Les amoureux presque sexagénaires se traitent en grands blessés dont chaque mot peut rouvrir la plaie. Ils se disent chaque détail du quotidien. Homme très traditionnel, Lev assure que Frieda n'a « rien » été pour lui. Puis, appliquant la vieille stratégie bolchevique sur l'attaque, qui est la meilleure défense, il entre dans une crise de jalousie dévorante. A cause d'une liaison - niée par Nathalia — qui aurait eu lieu en 1918 avec un certain e lat », un collégue de travail...

Nous sommes en 1937, Trotski

batailles pour imposer sa politique (en Chine notamment), puis contre Staline. L'exil rapide l'a sauvé de l'arrestation. Il tente de regrouper une nouvelle Interna-tionale... Et soudain tout s'efface. L'homme de cinquante-huit ans pousse des cris de lion blessé, « Van » s'amuse à penser qu'aucun des disciples n'aurait osé proférer un mot obscène devant Trotski qui décrit à sa compa-gne, avec la précision la plus crue, comment il voudrait lui prouver son désir.

La maison de Cayoacan, banlieue chic de Mexico, où Trotski vécu ses dernières années, je l'ai visitée avec l'arrière-petitefille du prophète, qui est poète Elle m'a montré avec fierté l'extrême austérité des meubles et des objets.

Heureusement, le goût royal des artisans mexicains lui prête de la beaute. Voilà la chambre, et la table en retrait sous laquelle Nathalia a fait plonger Trotski tandis qu'un tirenr canardait par la fenêtre. Le premier attentat a renforcé la méfiance. Mais l'assassin était parmi eux Il s'asseyait en face de Trotski, à ce bureau double où le plumier, les porte-plumes et les crayons, la gomme et le lorgnon brisé attendent près du manuscrit annoté. Le long des murs, les livres en six ou sept langues prouvent la culture cos-Dans le bureau de Nathalia s'ajoutent des livres sur un art que son ardent compagnon n'aurait sans doute pas apprécié. Au mur, un tableau, une nature fauve, qu'a peint un autre des-cendant de Trotski.

Il écrivait : « La vieillesse, me disais-tu un jour à Domène, c'est quand il n'y a plus de perspectives. Et, pourtant, nous avons des âmes si fraiches, toi et moi, surtout toi, Nata, mon impérissable.» Un autre, décidé-ment, ce Trotski amoureux.

DOMINIQUE DESANTI.

★ Correspondance 1933-1938, Léon et Natalia Trotski, préfacée, traduite et annotée par Jan Van Beljemoort, collection Témoins, Gallimard. En-

## Flora Tristan intime

La résurrection qu'apporte la correspon-

UI, ça existe encore, un jeune universitaire qui lit la biographie d'une pionnière morte en 1844 et s'éprend d'elle. Flora Tristan. Qui relève le défi de rassembler ses lettres, dispersées à travers des livres, planquées chez les collectionneurs réticents (dont certains se cachent encore), enfouies dans des archives qui s'émiettent. Retour de sa longue traque, Stephane Michaud les a, ces lettres, encadrées de notes précises, situant les gens, les moments, la chronologie. Bref. un travail cousu main.

Flora Tristan s'est projetée dans les Pérégrinations d'une paria: elle y trace son portrait.
Nous la sentons, toutes vibrations dehors, dans ses Promenades dans Londres, traumatisant reportage social (auque) Engels doit beaucoup). Elle s'est travestie dans son roman. Méphis. Dans le Journal du tour de France, notes qu'elle ne destinait pas à l'impression immédiate, nous la surprenons mieux, avec ses envols d'amour fou pour les opprimés, dont elle

se veut la femme-messie... Les lettres nous révélent l'insolite originalité de cette autodidacte à l'orthographe ininventable, de cette prophètesse de l'amour sublimé. Je crois avoir montré qu'elle devance souvent Marx-Engels (la femme est « la prolétaire du prolétaire a, la salariée accomplit « deux journées de travail : son mari n'en fuit qu'une »). Mais de plus Flora a des fulgurations qui en notre temps de freudomanie et de révolution sexuelle dépassée,

rendent encore un son insolite... « Voulant que [la femme] soit libre en tout, je veux qu'en amour ce soit elle qui prenne s'initiative... Or, mon cher Monsteur, moi qui vous parle, je те sens assez forte pour exécuter dans le présent ce que l'humanité pratiquera dans l'avenir. (C'est elle qui souligne.) Celle que son mari faillit tuer en pleine rue, qui a dû faire vivre deux enfants sans un sou, sans métier, seule et ayant a l'énorme malheur d'être jolic femme », affirme : « De ma vie je n'ai

appartenu à aucun homme, car toujours c'est moi qui ai pris l'initiative... » Vrai ou faux ? Avec Flora c'est l'imaginaire qui compte. L'amour lesbien est à la mode en 1980. Mais que

penser de cette lettre à Olympe la Polonaise, en août 1839 ? : « Savez - vous bien, femme étrange, que votre lettre m'a jait courir des frissons de plaisir... Vous diles que vous m'aimez que je vous magnétise, que je vous mets en extase... » Et vollà Flora partie : elle rêve d'être homme pour susciter la passion

me. Elle feint d'ignorer qu'un amour de femme à femme puisse « se réaliser ». Pourquo cette affectation de naiveté Pour rassurer ou se rassurer ! En tout cas, elle, Flora. a dépassé tout ca : elle vit avec les ames. « Mon ame pour ainsi dire est dégagée de son enveloppe n Les ames ont don de seconde vue et visiblement de possession extra-chamelle. a Depuis longtemps, je vous possède, oui Olympe, je respire par votre poitrine.»

Cela le 1ª août. Mais le 9 septembre de la même année à un autre de ses mystiques emis, le graveur Traviès — qui fera son portrait. — Flora se plaint, ironique, de la c femme au petit chien noir » qui la « poursuit d'une manière étrange », la faisant admirer par les Polonais

En 1844, elle part pour sor tour de France avec l'Union ouvrière en ballots. Extase à Lyon, indifférence ailleurs, idolâtrie à Toulon, Marseille, incompréhension à Nimes. L'amour de la prophétesse sombre parfois dans des rages délirantes contre ceux — les opprimés — pour qui, elle le sent bien, elle le sent blen, elle meurt. Et à Bordeaux, elle tombe, pour toujours. Ses idées vivront par

flambées. Les Lettres, telles que les prêsente Stéphane Michaud, forment auréole sur la résurrection de l'étrange annonciatrice. Quand on peut donner un public à ce sel d'un caractère qu'est la correspondance, c'est que la vie posthume va bon train.

k FLORA TRISTAN, LETTRES. Rénnies, présentées et annotées par Stéphane Michand. Le Senil, 272 pages. Environ 65 F.

LE MONDE DES LIVRES

## Vient de paraître Jean-Pierre Cabanes

## **L'AUDIENCE**

"L'auteur est un avocat. Or, il apparaît bientôt comme un blasphémateur, un hérétique... Au delà du suspens, l'Audience Solennelle est un livre intéressant car il dévoile ce qu'on connaît peu, c'est-à-dire le climat, l'atmosphère, les compromis, les passions et les indifférences du monde judiciaire."

Paul Lefèvre, Antenne 2

en vente chez votre libraire TREVISE

MICHEL GRANET docteur d'Etat

### LE TEMPS TROUVE par ZOLA dans « LE DOCTEUR PASCAL

• c'est un livre bourré d'idées et de passion » (H. Mitterand Paris III Sorbonne nouvelle). • « j'y ai retrouvé toute la richesse foisonnante de vos découvertes,

la rigueur de vos déductions jointes à l'audace intempérante de votre imagination » (G. Michaud, Professeur émérite Paris X Nanterre). Les Publications Universitaires de Paris, 5 rue Eginhard 75004 Paris

ls sont de taille moyenne, souvent

trapus. Ils sont revêtus de jaquettes

L rutilantes. A l'intérieur, leurs pages

sont agrémentées d'images en couleurs,

pour flatter l'œil et encourager la lecture.

On les range aisément dans le tiroir de la

dactylo ou le pupitre de l'écolier. On les

consulte pour savoir l'orthographe d'or-

thographe, ou pour trouver le nom volatil

de la capitale de la Moldavie. On leur a

spontanèment donné un nom.: les dicos.

Peloton juvénile et ambitieux, ils nous font

oublier la liste des quelques 10.000 dic-

d'un savoir éphémère. Ils ont leur place dans

ce monde... mais ils doivent y rester. Ils ne

doivent pas laisser penser qu'ils appartiennent tant soit peu à la famille souveraine des grands dictionnaires de langue, ni qu'ils peu-

vent les remplacer. Car, les grands diction-

tière, au XVIIe siècle et les 8 éditions (de 1694.

à 1932) du Dictionnaire de l'Académie. Il ya le

Littré. Le fabuleux Littré. Et quiconque a

goûté au Littré connaitenfin les plaisirs subli-

mes d'une haute gastronomie de la langue.

Voici les mots, non plus granules lyophilisés,

enfilés à la suite comme un collier de verro-

terie, mais fruits savoureux et charmus, tout

gonflés du suc que leur ont instillés les

"Un dictionnaire sans citations n'est qu'un squelette", écrivait Voltaire. Combien y a-t-il

de citations dans le Littré? Des centaines de

milliers? Des millions? Je ne sais. Pour moi,

il v en a assez pour évoquer l'image d'un Nil.

fertile et poissonneux, d'où la nasse

remonte, inlassablement chargée de pêches

étincelantes... ou celle d'un verger immense,

offrant au promeneur ravi des cueillettes

e Littré nous apporte aussi soulage-

ment et réconfort. Les mots cessent

d'être de petites mécaniques sèches

s'engrenant machinalement dans la phrase.

Ils retrouvent le plasma riche de leur genèse,

ils se déploient dans tous les sens vers des

régions, parfois insoupçonnées, où l'usage

séculaire les a conduits. Ils sonnent enfin de

leur musique propre. Vous le verrez, un mot

revivifié par le Littré danse dans la bouche et

fait pétiller la phrase comme une flambée de

grands maîtres de notre langue.

naires de langue, c'est tout autre chose...

Toit Les dicos ont leur utilité. Ils ont

leur place dans notre monde où l'on

se satisfait de voler au temps les bribes

'abord, il y en a fort pen. Au plus, il

en paraît un par siècle. Il y a eu ainsi

le Dictionnaire universel de Fure-

tionnaires français recensés à ce jour.

LÉ MUNDE - Vendredi 13 tévrier 1981 - Page 17

LE NOUVEAU -

## COMMERCE

**CAHIER 47/48 - AUTOMNE 1980** 

LE SCPHISTE de PLATON

**BRICE PARAIN** 

postface de Pierre PACHET

LOUISE HERLIN

Marelles - Le jeu Hallâj HENRICH BOLL,

FRANCOISE BUISSON

Couleur de temps · Au-delà de la littérature

(Léon Blov)

TREIZE PROLÉGOMÈNES

A UN DISCOURS SUR LA par ANDRÉ DALMAS

En librairie, 46 F - Abt. 158 - N.Q.L., 78, bd St-Michel, 75006 PARIS

PRINCIPES DE POLITIQUE ECONOMIQUE Christian de BOISSIEU 2º edition. Ouvrage couronne morales et politiques

les cours d'anglais DE LA BBC vec explications en français Documentation gratuite : EDITIONS DISQUES BBCM 8, rue de Berti - 75008 Paris

La langue française a ses serviteurs.

Elle a aussi ses princes...

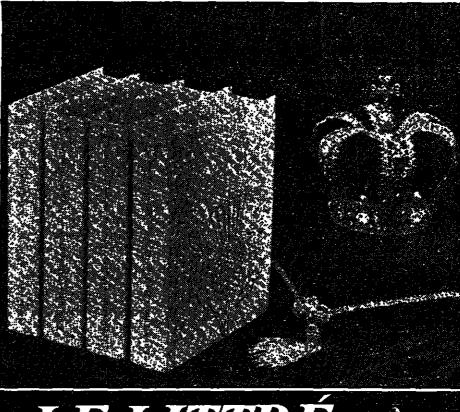

LE LITTRÉ 💙 uis-je trop lyrique? Peut-on célébrer 🗎

de la sorte une œuvre estampillée du symbole austère et solennel de défenseur et de réceptacle de la langue française? L'ivresse du Littré a fait chanter bien plus illustre que moi. Qualifié de "trésor" par Jean Cocteau, de "Bible de notre langue" par Marcel Jouliandeau, le Littré transforme ses utilisateurs en adeptes fanatiques.

Quiconque a bu à cette fontaine s'abreuvera toujours de ses eaux succulentes. Le Littré est le dictionnaire des écrivains, la carrière où ils extraient le matériau de leurs livres. I installez un prince dans votre bibliothèque.

Y'est aussi le dictionnaire de tous ceux qui souhaitent avoir à leur disposition la référence absolue de la langue française. Pour leur confort, pour leur enrichissement, pour leur joie. Si vous ne possédez pas encore le Littré, voici le moyen privilégié d'acquérir, à votre tour, le plus illustre des dictionnaires de langue

française. Cedez à votre impulsion de l'instant : profitez d'une offre qui rend le Littré accessible à tous.

Plutôt que de glisser un dico dans votre tiroir, Olivier Dauphinoy

| Į |         |
|---|---------|
| ł | L'ENCYC |

OFFRE

CLOPÆDIA BRITANNICA vous offre de bénéficier d'un crédit gratuit vous permettant de régler la collection en 4 volumes du Littré (prix total 850 F) et 12 mensusíntés de 66 F chacune, soit au total 780 F, auxquels viennent s'ajouter 70 F de droits de réservation, règlables à la commande (les frais d'envoi son gratoils). La première mensualité es fixée au 5 avril 1981, ainsi que le précise le Bon ci-contre qu'il vous suffit de nous retourner complété et signé dans le cas où ces conditions vous agréent.

Profitez-en vite en nous retournant ce Bon des aniourd'hui à l'adresse suivante :

ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA Tonr Maine Montparnasse 33, avenue de Maine - 75755 Paris Cédex 15

BON DE COMMANDE PERSONNEL (1) OFFRE SPÉCIALE CRÉDIT GRATUIT (à recogniter à ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, Topr Maine Montpa

Oui, je désire recevoir le Liuré en quatre volumes au prix de 850 F (frais d'envoi gratuits).

• Je vous adresse donc avec ce Bon les droits (70 francs) correspondants à la réservation d'une collection Littré que je vous pric de bien vouloir m'expédier.

• J'aumi alors 7 jours, à compter de la date de ma commande, pour y renoncer éventuellement en vous en avents an par lettre recommandée AR. Il est bien entendu que mon présent règlement de 70 francs de droits de réservation

Je règlèrai ma collection selon le plan de linancement suivant ; (cochez la case correspondante).

Li au comptant (prix total de la collection : 850 F). Mon règlement de 780 F complémentaire aux présents droits de réservation veus parviendra intégralement le 5 avril 1981.

| à crédit, en profitant de votre offre de crédit gratt 780 F, auxquels s'ajoutent les présents droits de ré | uit. Je règlerai en 12 mensualites de 65 F chacune, soit au tota<br>servation. Je règlerai la première mensualité le 6 avril 1981. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom (1)                                                                                                    | Prénom                                                                                                                             |

| ,       |           |            |  |
|---------|-----------|------------|--|
| Nom (1) | ·<br>     | Prénom     |  |
|         | _ <u></u> |            |  |
| Ville   |           | Profession |  |

|   | Code postal Signature obligatoire:                                                                     |   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ' | (1) Exclusivement réservé aux personnes majeures.                                                      |   |
|   | 🕜 Verrillez me lourrie les formulaires de orblèvement untomptique (emièrement grand) 🗆 CCP 🗓 Battatie. | 4 |

#### LE JAPON LANCE AVEC SUCCES UN NOUVEAU SATELLITE EXPÉRIMENTAL

Le Japon a lancé avec succès, mercredi 11 février, un satellite expérimental dénommé ETS-4. Ce tit, placé sons la responsabilité de l'Agence nationale pour le dévelopment spatial (NASDA), avait pour objectif de tester en vol les capacités du premier exemplaire du lanceur N-2. Cette fusée, capable de placer sur orbite géostationnaire des charges utiles d'environ 330 kilo-grammes, est le résultat d'un assem-blage de différents éléments de fusées développés aux États-Unis.

Si la NASDA a, un Japon, la res-ponsabilité du développement et du lancement des satellites d'applications (télécommunications, météo-rologie, télédétection, etc.), l'Institut aéronautique des sciences spatiales (ISAS), dépendant de l'université de Tokyo, a compétence pour tout ce qui concerne l'exploration scientifique de l'espace. Comme la NASDA, il dispose de sa propre famille de lanceurs — les « Mu » et a procédé à ce jour au lancement de ouze satellites contre sept à la

■ Un dirigenble soviétique. — Les ingénieurs soviétiques vien-nent de concevoir un nouveau modèle de ballon dirigeable, avant tout destiné au transport de marchandises dans les régions peu accessibles de Sibérie et d'Extrême-Orient, a indiqué, mercredi 11 février, le quotidien Troud, organe des syndicats. Constitué d'une enveloppe longue de 90 mètres et de 30 mètres de diamètre, gonflée à l'hélium il sera propuisé par trois moteurs électriques, à la vitesse de 30 ulomètres-heure. — (A.P.P.)

Bangui ayant brusquement supprimé leurs bourses

### PLUS DE DEUX CENTS ÉTUDIANTS CENTRAFRICAINS VIVENT DANS DES CONDITIONS PRÉCAIRES EN FRANCE

Des religieux qui ont séjourné en Centrafrique et continuent à s'intéresser aux problèmes de ce pays viennent d'attirer l'attention des autorités françaises sur la situation dramatique de plus de deux cents étudiants centrafricains en France brusquement privés de la bourse que leur gouvernement leur avait en principe attribuée et menacés de - rapatriement > («le Monde» du 27 janvier).

Au début de septembre 1980, la commission nationale des bourses réunie à Bangui décidait d'oc-troyer plus de 600 bourses, à la charge du gouvernement centra-fricain, pour la poursuite d'étu-des supérieures en France. Selon un accord conclu en juillet avec Paris, le montant de quatre cents bourses devait être prélevé sur l'aide budgétaire de la France au Centrafrique Les autres bourses se trouvalent donc à la charge de Bangui Mais, en novembre, un nouveau gouvernement était formé en Centrafrique et M. Le-budget promiser principal de la lectra bouder, premier ministre, décidalt des mesures d'économie.

Les fonds nécessaires pour payer les bourses à la charge du gouvernement centrafricain étalent d'autant plus difficiles à réunir que la France venait de relever le montant minimum des etever le montant minimum des bourses pour qu'un étudiant étranger pris en charge par son gouvernement soit autorisé à sé-journer en France Bangui décida alors d'annuler certaines bourses attribuées l'été dernier et les autorités universitaires françaises

furent informées que l'ambassade de Centrafrique en France prenait en charge les frais de « rapatriement » des étudiants

concernés. Ceux-ci, qui étaient inscrite à Paris et dans plusieurs universités de province, font valoir que la proposition qui leur est faite de poursulvre leurs études à Bangui est absurde puisqu'il n'y a pas en Centrafrique d'établissements dispensant un enseignement supérieur dans leurs disciplines.

leurs disciplines.

Ces étudiants vivent donc concours à une s d'expédients en France avec promis. — J. G.

l'aide d'amis ou d'associations qui les ont pris provisoirement en charge Sans méconnaître la complexité du dossier et les responsabilités du gouvernement centrafricain, les religieux ont écrit à M Giscard d'Estaing pour ini demander que la France, compte tenu des événements de 1979 à Bangoi aurorte son 1979 à Bangul apporte son concours à une solution de com-

## Dix noms célèbres pour dix lycées parisiens

Louise Michel et Jean-Baptiste Clément, mais aussi Georges Méliés at Gérard Philipe, vont donner leur nom, avec six autres personnalités du monde de la politique, des lettres et des arts, à dix collèges parlaiens. Le préfet de Paris vient de signer un arrêté à ce propos.

La révolutionnaire Louise Michel (1830-1905) et un sutre communard . l'auteur du Temps des cerises, Jean-Baptiste Clément (1836-1903), donnent leur nom aux collèges, respectivement, du 11, rue Jean-Poulmarch (dixième arrondissement) et du 26, rue Henri-Chevreau (vingtième arrondissement) Un lier qui scquit sa popularité sous les gouvernements successifs de la Restauration. cible privilégiée de ses chants et poèmes moqueurs, Pierre-Jean Béranger (1780-1857) avait

mais. au nº 5 de cette voie, son

Les noms de Mme de Stael (1766 · 1817). Alphonse Daudet (1840-1897), Elsa Triplet (1896-1970) et Jules Verne (1828-1905) sont attribués à quatre établissements, situés, respectivement. 14, rue de Staél (quinzième arrondissement). 93. rue d'Alésia (quatorzième), 9, rue Yéo-Thomas (treizième) et 20, rue de la Brèche - aux - Loups (douzième). Enfin, la souvenir de l'Inventeur du cinéma fantastique, Georges Méliès (1861-1938), du compositeur Hector Berlioz (1803-1869) et de l'acteur Gérard Philips (1922-1959) restera attaché aux collèges du 43, rue de Tanger (dix-neuvième), du 18, rue Georgette-Agutte (dix-huitieme) et du 9. rue Championnet (dix-hul-

## RELIGION

## TÉMOIGNAGE

## LA MORT DE JEAN CADIER

Pasteur dans l'âme

a feculté de théologie de Montpellier. mor dans sette même vite te 28 janvier, à l'âge de quatre-vingttrois and Roger Meti. nous last parvenir le rémoignage suivant

Jean Cadier aura profondément marque le protestantisme français De petite talle, sec comme un viei olivier de son Midi natal, il était done d'une voix chaude et puissante il it' un prédicateu exceptionnel. Corta qui l'on; entendi aux assem blées du Musée du désert ne l'ont enduo asc inemenua

Pasteur dans l'âme, il a présidé destinées de deux paroisses dromoises, Valdrome et Loriol-sur-D'ime avant de Jevenir pasteur d' e grande paroisse de Mc 1:391-er Mais c'est surtout pendant son sé our dans la Drome -u il exerca un .inistère original. Avec quelques collègues, il provoqua dans la ligion un mouvement de réveil Ce eil à la différence de ceux du dix-neuvième siècle, qui élaient plètistes et subjectivistes, se caractér sat par une rigueur doctrinale toute calviniste et une forte tonalité escha tologique. De nombreuses publica tions, livres, brochures, les Cahlers du Matin vient prolongèrent long temps l'action personnelle de Jean

De tendan orthodoxe et évangélique. Jean Cadie: fut un arden: défenseur de la restauration de l'unité réformée, brisée en 1872. Si ceite restauration a ou se laire en 1938, on le lui doit en grande partie L détaite et l'occupation nabatti en pas le courage de Jean Cadier l'algré ou à cause de ses positions thrologiques de droite - il était plus

ca'viniste que barthien, - fl se retrouva dans les rangs de la Résiset s'engagea, comme aumônier. dans le maquis du Tam, puls dans l'armée qui devait achever la libératic de la France.

Commentateur passionné et fidèle de Calvin. Il tut aussi celul qui rendit accessible au protestantisme francais l'un des textes doctrinaux les nius importants de la Réforme, la Catéchisme de Heldelberg. Protes-sur à la faculté de théologie de Montpellier, où il occupa successive-

t les chaires de théologie pratique et de dogmatique, docteur en théoirgie, il sut donner à de nombreuses générations de pasteurs une fort empreinte calviniste. Doven de la faculté, il sut appeler à ses côtés des professeurs de qualità.

Rude dans sa pensée comme dans sa prédication, Jean Cadier laissera le souvenir d'un homme généreux et bienveillant.

ROGER WEHL

### Mgr LUSTIGER PRENDRA SES FONCTIONS D'ARCHEVEQUE DE PARIS LE 27 FÉVRIER

Mgr Jean-Marie Lustiger pren-Mgr Jean-Marie Lustiger prendra ses fonctions d'archevêque de Paris le 27 février prochain. Un communiqué de l'archevèché annonce que ce jour-là, en début d'après-midi. Mgr Lustiger se rendra à Notre-Dame de Paris et présentera sa lettre de nomination au chapitre de la cathédrale tion au chapitre de la cathédrale.

e Des cet instant commencera mission d'archevêque de Parts », précise le communique, qui ajoute : e Mgr Lustiger priera qui asolie. Le lag lastifer priera aussibit avec le chapitre en célébrant l'office du soir A 19 heures, avec les prêtres pré-sents, il célébrera l'eucharistie pour l'Eglise de Paris v

Le cardinal François Marty, de son côté, quittera Paris à la fin du mois de février. Il fera ses adieux aux Parisiens au cours d'une messe à Notre-Dame le mercredi 18 février, à 19 heures.

## **SPORTS**

## Ski alpin

## TOUJOURS STENMARK

Sur les pentes de Voss, en Nor-vège, où il avait acquis ses premiers galons internationaux en 1974, le Suedois Ingemar Sten-mark a administré, le 11 février, pour la neuvième fois de la saison, la preuve de sa superiorité ecrasante dans les disciplines techniques.

Le double champion olympique de Lake-Placid a en effet gagné les deux manches du siziom géant, ce qui lui a donné au total I sec 49 d'avance sur le Soviétique Alexandre Zhirov, et 2 sec. 82 sur l'Italien Bruno Nockier.

82 sur l'Italien Bruno Nockler.

Ce soixante et unième succès du Suèdois en Coupe du monde, sur les cent vingt courses qu'il a disputées, lui a valu d'atteindre quasiment le maximum de points possible au classement général du trophée de cristal il compte désormais 260 points contre 192 à l'Americain Phil Mahre, sixième à Voss Bien qu'il reste encore dix épreuves à courir avant la finale de Kranjska-Gora, Stenmark est pratiquement, assuré d'un quatrième succès en Coupe du monde et aussi d'égaler le record des victoires (62) d'Anne-Marie Moser-Proeli.

En emtrepoint de cette rèles.

En contrepoint de cette rèus-En contrepoint de cette réus-site, série noire pour l'équipe autrichienne : eile a perdu deux de ses meilleurs éléments, Hans Enn (fracture à la jambe gauche) et Christian Oriainsky (entorse du genou), qui ont rejoint à l'hô-pital quatre coureurs précèdem-ment blessés: Anton Steiner, Ulli Spiess, Leonhard Stock et Erwin Resch.

ATELLETISME. — Le Britannique Sebastian Coe, médaillé d'or sur 1500 mètres à Moscou, et détenieur des records du monde des 800 et 1000 mètres, a amélioré, le 11 février à Cosjord, au cours d'une rencontre Grande-Bretagne - R.D.A., la meilleure performance mondiale en salle du 800 mètres en 1 minute 46 secondes, soit 37 centièmes de monts que l'Italien Larlo Grippo en 1977.

HOCKEY SUR GLACE. - Vic-HOCKEY SUR GLACE. — Victorieuse le 10 lévrier à Asnières, par 7 à 5, l'equipe de France de hockey sur glace, qui prépare les championnais du monde groupe C. a confirmé ce succès le 11 lévrier en battant à nouveau la formation néerlandaise de Den-Bosch par 7 à 2 (0-0, 3-1, 4-1). Les réalisaleurs français ont été Leblond, Lussier, Oprandt. Bennet, Demolliens, Janil et Fauchart.

# LA CRISE, LA CRISE, LA CRISE... FAIIT I IMITER I EC ERAIC

Bon, d'accord, la crise, la crise... A force de la subir, on va finir pars y enfoncer. Faut limiter les frais : avec Opel, la crise n'empêchera jamais les automobilistes de rouler.

Avec la Kadett, Opel leur en offre plus pour leur argent. Et cela malgré la crise. Avec Opel, vive l'Auto.

## **OPEL AUGMENTE LES FACILITÉS D'ACHAT:**

En période de crise, l'essence, la vignette... le pouvoir d'achat des automobilistes diminuė. Aux constructeurs de réagir. Opel, lui, réagit.

Opel vous offre jusqu'à fin avril 1981 un crédit excepfiannel. Pour devenir propriétaire de votre Opel Kodett, vous versez un apport initial de 4.549 F et vous payez en 48 mensualités de 890 F seulement.

 Crédit classique proposé par Bonque de Crédit General Motors (Padio Fiduciaire)
 5, square Max Hymors - Paris 15° - Tél. 321.29.57 sous réserve d'acceptation du dassier - TEG 23,30% - Coût total 47.269 F. Modèle 1981 3 portes L 6 CV - Prix clés en main 32,175 F.

#### OPEL AUGMENTE LA SÉCURITÉ ET LA ROBUSTESSE.

Pour aider les automobilistes à mieux supporter la crise, il faut leur offrir des voitures non seulement économiques mais aussi plus sûres et qui durent plus longtemps. C'est ce que fait Opel avec la Kadett.

à disques à l'avant et double circuit en diagonale, lunette arrière dégirrante, essuie-glaces à deux vitesses, laveglace électrique, feux de recul et pare-brise feuilleté... Voilà pour la sécurité.

Et pour ce qui est de la robustesse, vous pouvez être tranquille, c'est une Opel, marque unanimement reconnue pour la fiabilité de ses voitures.

## OPEL AUGMENTE LE PLAISIR DE CONDUIRE.



Pour 32.175 F seulement, Opel yous offre le confort, le brio et le plaisir de conduire. La Kadett a un su-

per équipement de série : tableau de bord complet (compleur jour-nalier), dossiers avant réalables, ceintures à

De plus, l'Opel Kadett a de la "gueule" : calandre noire, becquet avant, profit aerodynamique. Avec l'Opel Kadett, l'austérité c'est terminé.

## OPEL LIMITE LES FRAIS D'ESSENCE.

L'Opel Kadett a su s'adapter à la crise sans nen lui sacrifier. Un mateur 6 CV de 1,200 cm³ à essence ordinaire ainsi qu'un profil aérodynamique (CX: 0,39) font de l'Opel Kadett une voiture puissante et particulièrement sobre, même avec 5 passagers à

ce à son Euroservice assistance dans 26 pays d'Europe. n'empêchera jamais



bord, bagages compris.

C'est une traction avant avec OPEL AUGMENTE LE CHOIX.

Berline 3 et 5 portes; break 5 portes; SR 3 portes, 4 moteurs 6 et 7 CV; essence ordinaire ou super; 5 niveaux d'équipement.

OPEL LUMITE LES FRAIS D'ENTRETIEN.

les frais. Les frois des automobilistes.

La crise, la crise, la crise... Aux constructeurs de limiter

L'Opel Kadett limite les frais : elle demande un mini-

mum d'entretien. Une révision tous les 6 mois ou tous les

10.000 km pour le principe. La Kadett ne connaît pas la

panne. Et si par le plus grand hasard cela arrivait, Opel

vous couvre (déponnage,

Avec Opel, la crise

les automobilistes

Modèle 6 CV L; 4,3 l à 90 km/h, 8,7 l à 120 km/h, 9,5 l en cycle urb

Modèle présenté ~ 5 portes luxe 6 CV Prix clés en main 34.205 F. Modèle 1981.

AVEC OPEL VIVE L'AUTO.

Premier bea Deuxien de: des Premier

20 Deuxièn 107

A 1

3 ae

777

m Premier

Qu Deuxier

> sa se

ve

Premier ta

Deuxiè

d€ vi

Premie

CC



MORT DE JEAN CADIN

Pasteur dans !'ame

plantesse de Montre co-Torse . : essera षु,तर्या २०६६ द्वार,द्वारः 

SPORTS



IF CHOIL # 144 Ex

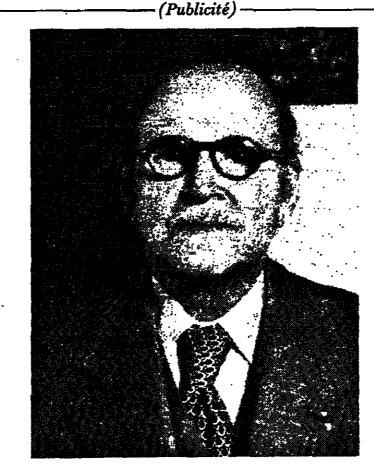

## LA POLITIQUE AU CAFÉ DU COMMERCE

## Premier consommateur

Un million et demi de chômeurs, vous ne trouvez pas que c'est beaucoup trop?

## Deuxième consommateur

Bien sûr. Mais que faire? Peut-être pourrait-on réduire le temps de travail à 36 heures par semaine. Ainsi, d'un seul coup, le chiffre des chômeurs serait diminué d'un million.

### Premier consommateur

Mais les prix seront plus élevés. On ne vendra plus rien et, de nouveau, le nombre des chômeurs augmentera.

## Deuxième consommateur

Vous ne me laissez pas le temps d'achever mon exposé. En même temps que le travail serait ramené à 36 heures, il faudrait dévaluer la monnaie de 20 %. Avec une augmentation du coût des salaires de 10 %, il resterait une marge de dévaluation de 10 %. Nos produits deviendraient donc plus compétitifs.

C'est d'ailleurs ce qu'a fait de Gaulle, lorsqu'il est revenu au pouvoir avec Pinay comme ministre des Finances. Le taux de la monnaie a été dévalué de 20 %, les caves de la Banque de France étaient pleines d'or, les affaires n'avaient jamais si bien marché, et même le Contrôle des changes avait été supprimé.

## Premier consommateur

C'est vrai, mais, à cette époque, le pétrole ne coûtait pas si cher. Que va devenir notre facture pétrolière?

## Deuxième consommateur

Elle va aller en diminuant grâce aux mesures prises par le gouvernement : les centrales atomiques fourniront l'électricité nécessaire à notre industrie et l'alcool fera diminuer la quantité d'essence consommée par les voitures.

Et puis, on ne paiera plus les indemnités de chômage.

## Premier consommateur

C'est vrai, mais que vont dire nos partenaires du serpent monétaire?

## Deuxième consommateur

Ils diront ce qu'ils voudront. La France est un pays indépendant et puis ils feraient bien de faire comme nous, ainsi ils n'auraient plus de chômeurs et tous ensemble nous deviendrions plus compétitifs vis-à-vis de l'Amérique, de l'Angleterre et du Japon.

## Premier consommateur

Vous ne trouvez pas que le soleil chauffe un peu trop à présent. Allons nous installer au café d'en face, pour continuer notre conversation. · Marcel Dassault

député de l'Oise

## Carolyn Carlson à Venise

Carolyn Carlson a surgi un jour parmi nous comme un être venu d'une autre planète. De création en création, elle nous a entraînés dans un mirage de vent, de sable et d'eau . elle a élaboré à travers sa danse une véritable poétique de l'espace. A la voir aussi secrète, aussi mystérieuse, on se demandalt toujours si elle n'allait pas soudain disparaître. Un jour, elle a disparu. Telle Mélusine, elle est retournée à son élément naturel. l'eau. De la côte brûlante de sa Californie originelle à la pointe de l'Adriatique, elle aura effectué plus qu'un périple un véritable voyage intérieur. rêve et la réalité, lui sled par-

installée dans les ors et les peluches du Café Florian, émergeant d'une fourrure blonde. pale et mince, elle semble doyantes qui la cement ; ses yeux défient les miroirs. Des amis la saluent à travers les vitres embuées, et déjà la tribu s'est reformée autour d'elle. Il y a ses deux partenaires. Larrio Ekson, Mexicain, Yorma Uotinen, Finlandais, venus avec elle de Paris, at René Aubry, solide et tacitume comme tout bon Vosgien, qui s'intitule modestement - musicien autodidacte -. Peter Vos. l'éclairagiste, et le compositeur Jean Schwartz. habille à la Paul Morand, et aussi ses nouveaux danseurs italiens, déià rompus à sa technique et ouverts à sa philoso-

Pour Carolyn Carlson, adepte consciencieuse du .en, chaque sévénement de la vie s'inscrit comme une évidence chaque fait prend valeur de symbole :

- Venise ciót une partie de mon existence, dit-elle. Jy étais venue en 1968 danser à la Fenice avec la compagnie de d'hui : le carcle est bouclé Quand Larrio Ekson, Yorma Uotinen et moi avons créé Trio à la Scala de Milan, son directeur, Italo Gomez, m'a invitée pour trois ans, à partir de l'échéance de mon contrat à l'Opera de Paris Entre-temps, Italo Gomez a été nomme à la direction de la Fenice, et voità comment le suis ici Mes nouveaux danseurs ont été recrutés cet été au cours d'un stage organisé à Côme : tous avaient

plus ou moins pratiqué une technique, mais ils n'avaient jamais dansé sur une scène ils se sont révélés doués, très ouverts, si bien que, en deux mois, l'ai pu préparer ce spec-

- Venise en est l'inspiratrice Jai toujours aimé l'eau, le ruissellement de l'eau, mais ici elle règne... L'ai essisté récemment à l'aqua alta : c'est le déchainement d'une force cosmique. Il semble que la ville entière va s'engioutir dans la lagune Oul, Venise correspond exactement è mon rythme Intérieur. A Paris. lorsque le sortais de l'Opéra, le m'engouttreis dans un métro surpeuplé et suffoquant : icl. le me sens calme, détendue; le marche, le regarde le ciel : ma laçon de composer est dillérente , l'utilise des mots, des chansons er, surtout, l'ai entin le temps d'écrire.

» Certainement je regrette
Paris: si faime tant ce calé, ici,
c'esi peut-être parce qu'il me
rappelle le rococo de mon
atudio de la roton de des
abonnés, il avait une forme de
cercle partait.

"Venise c'est le bout du monde, le bout de la solitude, un divin pourrissement, et c'est ce que l'al tenté de suggèrer dans Undici Onde. "

Créé au Théâtre Malibran, le 8 février, ce ballet a été très bien recu On y retrouve les gestes saccadés chers à la chorégraphe, son goût de l'onirisme, du temps étiré Blessée au genou, Carolyn Carison ne danse pas ; elle intervient sous la forme d'un esprit des eaux. Et. déjà. les Italiens disent la Carlson, comme ils disent la Fracci. Ils comotent besucoup sur elle pour donner une impulsion à la danse : « Blanvenue dans la Venise de l'Orient, lit-on dans la presse, ici le décor est partait . Venise l'ouvrire toutes les possibilités archaiques pour te raconter et l'abstraire . Il n'y aura pas de messages, de vérités absolues A Venise, on peut être poétesse, musicienne, danseuse On peut « vivre » à

Venise, Carolyn, blenvenue. MARCFI'E MICHEL.

\* En vertu de l'accord passé entre l'Opérs de Paris et le directeur artistique de la Penice. Italo Gomez. Carolyn Carison et son groupe présenteront Undier Onde su Théâtre de Paris du 27 février au 7 mars. |THÉATRE

## Horvath, solitaire, irrécupérable

- Histoires de la forêt viennoise -. pièce écrite par Odôn Von Horvath en 1930 et qui obtint le prix Kleist en 1931. sera créée an Théâtre de la commune d'Aubervilliers le 14 février, dans une mise en acène de Gabriel Garrau. Renée Saurel, traductrice de l'œuvre d'Horvath, présente ici la vie de ce dramaturge sans patrie.

La crèation originale d'Histoires de la lorêt viennoise ent lieu en 1931 au Deutsches Theater de Berlin, sous la direction de El Hilpert, qui devait, en 1733, se voir contraint par les nazis de renoncer à la mise en scène de la Foi, l'Espérance et la Chartté. En épigraphe à Histoires de la lorêt viennoise. Horvath a écrit : « Rien ne donne plus le sentiment de l'infini que la bêtise humaine, a Il est vial que la bêtise, dans cette pièce, est particulièrement

Contrairement à ce qui s'écrit cà et là. Horvath n'est pas autrichien II est né en 1901 à Susak faubourg de Fiume, sur l'Adriatique Fiume s'appelle aujourd'hui Rijeka et fait partie de la Yougoslavie. Ville hongroise, elle fut prise en 1919 par le poète Gabriele d'Annunzio (de quoi se mèlait-il, celui-là?) et «offerte à à l'Italie. C'est dans la langue hongroise que Horvath fut d'abord instruit par un précepteur Non loin de là. Trieste, autre port tombé dès 1882 sous la domination des Habsbourg. Des avatars ultérieurs de ces deux villes, Horvath n'aura rien su. Il est mort en 1938 à Paris et repose, comme on dit, dans je quartier non résidentiel du cimetière de Saint-Ouen.

Horvath est un non-enraciné, un éternel errant. Au hazard des nominations de son père, fonctionnalire diplomatique, il vit à Venise. Budapest, Belgrade. Munich C'est dans cette dernière ville qu'il a de violents conflits avec un certain docteur Heinziger, chargé de l'enseignement religieux catholique. « Un vrui rhinocéros », dit-il. Il écrit eussi que sa vie a commencé à la déclaration de guerre, tous les évênements de l'enfance lui paraissant un ennuyeux livre d'images. Sitôt le père démobilisé, l'errance reprend: Presbourg (l'actuelle Bratislava). Budapest et, de nouveau, Munich. A Vienne, confié à la garde d'un oncle, il obtient son Abltur, équivalent de notre ancien baccalauréat. Puis s'inscrit à l'université de Munich pour y étudier la philosophie et les lettres germaniques. L'alle man d'est désormais sa langue. A ce titre, on comprend qu'il soit également revendiqué par l'Autriche et l'Allemagne.

En 1920, Horvath rencontre le compositeur Kallenberg et écrit pour lui le Livre des danses. Les dés sont jetés. Adieu thèses et diplômes ! Qu'importe, quand on a du talent ? Les œuvres majeures vont se succéder à une fréquence rapide, jusqu'à l'exil définitif, en 1934. Cette année-là, ce gaillard peu enclin à la vie conjugale épouse la chanteuse Maria Elsner, qui est juive, pour la mettre à l'abri Le « mariage blanc » sera dissous, comme convenu, un an appès

Etre un sans-patrie ne gêne pas Horvath, hien au contraire. Très lié à la Ligue des droits de l'homme, il répudie tout nationalisme et affirme que là où est le peuple est sa patrie. Sans doute a-t-il tiré la leçon de la révolution allemande, avortée, de 1919 Quoi qu'il en soit, il est amusant de constater que ce refus du nationalisme lui vaut d'être aujourd'hui tancé par des exégètes qu'effarouche d'és or mais l'internationalisme prolètarien. S'il fallalt définir Horvath d'un mot, je dirais qu'il est le contraire d'un cuistre. Cultivé, il sait gommer sa culture. Génètreux et attentif à la politique, il n'a rien du valet de collège qui mitonne la tembouille idéologique sons le regard sèvère du principal. On né trouve chez lui ni démagogie, ni réalisme socialiste, ni héros positif, et aucun didactisme au premier degré. La leçon de civisme, le prône sur la nécessaire orthodoxie et austérité des mœurs, sont étrangers à son propos Cela ne signifie nullement qu'il n'ait pas d'éthique. Sa liberte, qu'il a prèservée à l'égard de l'Eglise et du marxame estampille, lui permet d'intégrer, en filigrane et parfois avec ironie, les données de la psychanalyse. Comprenne qui pourra qui voudra Mais il écrit pour tous Enfin, et c'est là sans doute la raison majeure qui m'a incitée à traduire ses pièces il rend justice aux femmes

Horrath a dit que son dessein était le dévoilement de la conscience D'où la spécificité de son langage Le surmol. le moi. le « ça », interférent sans cesse, jouent de méchants tours au personnage qui se trouble, s'empêtre, se contredit. Il serait facile de traduire Horvath en « platéen»; comme efit dit Andiberti. I'en donner une version bien claire, bien fluide, bien « gouleyante ». Là commencerait la trahison. Les vrais acteurs ne s'y trompent pas.

Après 1945, quand revirrent en Allemagne Piscator. Brecht et autres « grands », aucum parti n'était là pour revendiquer ce mort. Depuis on l'a joué sans cesse. Nombre de jeunes auteurs lui doivent beaucoup, et le reconnaissent. D'autres le pillent sans vergogne En art aussi il existe des détrousseurs de cadavres... C'est la télévision française qui. en 1968, a révèlé Horvath au public avec Don Juan retrent de querre, réalisé avec talent par Marcel Cravenne Depuis cinq ou six de ses pièces ont été mises en scène Parfols bien, parfois mal mais toujours avec courage Il est significatif que l'une des plus belies : la Nuit italienne, ait été jouée dix fois par une jeune troupe sans moyens celle de Martinelli. à Saint-Fons Pourquoi cet ostracisme alors que l'œuvre a été publiée dès 1967 par Gallimard ? La réponse, ici est aisée à donner : dans la Nuit italienne, Horvath lance un appel soiennel dèsespèré, à la gauche welmarienne désunie, cependant que monte le nazisme La plèce demeure — mutatis mutandis — riche de sens pour le temps que nous vivons. Alors, voilons ce miroir trop cruel, comme la Castiglione vieillissante voilait, dit-on, de crêpe noir les gloces de son fastueux hôtel... Silence à ce gêneur, à cet irrécupérable, qui, d'outre-tombe, défie encore la scolastique S'il est vrai, comme l'a écrit Satire, que « l'on entre dans un mort comme dans un moulin », il faut défendre Horvath à la fois contre l'embaumement du classicisme et contre l'enrôlement de force sous un quelconnue gonfanon

RENÉE SAUREL

## CINEMA

« LE CINÈMA AMÉRICAIN», de Raymond Bellour

## Hollywood d'hier et d'avant-hier

Michel Ciment, - le livre fondamental (ou les livres, pulsqu'il se présente en deux (lyraisons) de cette année Un ouvrage de réflexion et d'analyse minutieuse sur l'objet de la passion première, non seulement de la gent cinéphilique, mais de dizaines, de centaines de millions de spectateurs de par le monde : le cinéma américain. Ce cinéma avec lequel presque tout un chacun a grandi pendant un demi-siècle, qui a nourri tant de rêves, tant d'illusions, sur laqual se sont projetés tant de désirs, tant d'aspirations inassouvies - Raymond Bellour, critique lyonnais - monté à Paris -, admirateur inconditionnel du viell Hollywood, ferme la boucle. Après un long détour chez Clauda (evi-Strauss. Christian Metz et quelques autres, après une éprouvante traversée du désert de la théorie. l'auteur revient à ses premières amours, redécouvre le plaisir du film, tout bonnement. Mais un plaisir enrichi du démon de l'analyse pousse dans sea demiers retranche-

Raymond Bellour essaie de comprendre comment nous avons pu à tel point nous laisser mener en bateau, prendre des vessies pour des lanternes, croire à la réalité des fictions hollywoodiennes. Pour matérialiser son dessein, il n'hésite pas tantôl à reprendre des analyses classiques des Cehlers du cinème ou de Jean Douchet, tamôt à mobiliser le ban el l'arrière-ban de ses amis français, anglais et surtout américains, ou tout simplement à se mettre lui-même aux commandes. Le plaisir du texte critique aujourd'hul, c'est d'abord, comme pour Michel Ciment, un choix, un montage, un ordonnancement d'images, une cartaine recherche typographique, au service du seul cinématographe. Nous frôlons la perfection, en attendant le jour où le film, échappé à la page blanche, jaillere librement dans l'espace comme le rayon laser décor pant des leux de lumière

Flammarion. l'éditeur, a cru bon à tort ou à raison, de publier l'ouvrage en deux temps. Raymond Bellour a pratiqué lui-même la d'histoire devient coupure épistémologique avant et après 1941, avant et après Orson Walles Hollywood quitte le droit chemin pour commencer à s'observer dans le miroir, va se mettre lentement à casser le jouet La film noir, remarquablement analysé la par Marc Vernet évellle un jour l'ettention du almple amateur encore Christian Metz Iul insuffle l'envie de repérer et démonter les, codes. De simple plaisir populaire. le cinéma va devenir un

art, une certaine naiveté disparaîtra Alfred Hitchcock, Fritz Lang, font 'Objet d'investigations massives ecrasantes, comme au microscope peut-on ainsi séparer le photogramme. l'image du film, de son environnement ? Imaginerati-on de hacher en mille morceaux une pièce de théàtre, ou les acteurs du Berlinei Ensemble et du Living Thearre 1 Cir.éma manducateur, aurait dit Roland Barthes, qui dévore ses proces enfants. Mais à l'arrivée après avoir bien pris son temps, distingue le bon gram de l'ivraie, sulvi chemin de Compostelle du parfait amateur de cinéma américain, le lecteur sort enrichi, éciairé, ému. Le ieu en valait la chandelle

Une telle lecture Impose une révision des normes critiques qui présidem ancore au démontage des films na ooursulvons plus une innocence enfule à jamais, peut- êt u, comme l'Hollywood de Paymond Bellour Mats prenons un bain de louvence aux sources de l'imaginaire occidental moderne. Jusqu'à ces plasons des grandes firmes hollywoodiennes qui, dans "article inaugural, se voient soudain parès d'une magie nullement gratuite. Tout est

## LOUIS MARCORELLES.

\* Le Cinéma américain, ouvrage publié sous la direction de Raymond Be lour Deux volumes, I (276 pages, prix suggèré : 120 (rancs) et II (322 pages, prix suggèré : 150 francs) Editions Fiammarion. PHOTO

### ROGI ANDRÉ A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

Qu'est-ce qui fait que, sur une tranche de vingt ans, des gens comme Picasso, Glacomatri, Braque, de suspendre leur vie et leur travail d'un quart d'heure, d'une heure, de se demander comment s'apprêter ou ne pas s'apprêter, de se regarder rapidement dans un miroir, avant d'ouvrir leur porte. A une temme. Puis de se tenir droit et immobile devant elle, de ne pas parler, de la fixer, droit dans les yeux, mais elle a à la place des yeux un bloc de pakélite, un rellet mat qui dégage un vacarme minuscule et lancinant, ouverture et contraction, glissement des lamelles en corolle, réenclanchement strident? La beauté, sûrement.

Quand Rogi André commence sa carrière de photographe portraitiste, en 1933, à Paris, elle a trente-trois and La beauté, pour ne pas dire la voix. Rogi André est hongroise, et on peut imaginer son accent, une volx à la fois rauque et chaude qui demandait : « Est-ce que je peux vous prendre en photo, un jour, chez non. Une photo prise par Jean Lattès à 's fin de sa vie (elle est morte en 1970, dans la pauvreté) falt preuve de la beaulé qui ne s'élait pas lassée d'habite ce visage : des pommettes hautes, des lévres minces sans rétraction, un regard franc un peu triste, une mèche noire qui barre le ront, des doigts longs et atriés retiennent une cigarette.

riogi André connaissall la lumière comme personne, sa capture, sa referrion par la photographie, sa transcription immédiate en masses St tiles de noirs profonds et de gris doux Les visages ne sont qu'un prétext- pour convoquer la lumière, pour lui donner une torme, pour la modefer. Et au tirage, Rogi André poursuivait amoureusement ce travali d'apprivoisement, de restitution, en Ellangeant ses longs doigts sur le Papier, pour ventiler la lumière, l'appesantir, en laissant quelques secondes de trop la photo dans le révélateur, en la dérobant à la limit de sa perte. Ses tirages sont

Le portreit lui-même, la pose, sont d'une pius grande simplicité (II ne taut pas dire banalité) que les portraits de Bill Brandt ou Cartier-Bresson, parce que le suier est plus centré, plus trontal, stoppé à une distance pratiquement interchangeable et que Rogi est olus attentive au seul visage à sa présence, qu'à une situation ou un décor Ce ne sont pas des portraits analytiques, mais expressils.

Alors qu'y e-t-il à lire dans toutes ces têtes, sinon la mort à venir? Le grain des peaux, la matière d'une barbe ou d'une chevelure, les lignes de l'expression qui diseni l'inquiétude ou la blenveillance, un sourire par ci, un air rentrogné par là On peut blen projeter de la sympathie ou de l'antipathie, comme des rocs les visages leur résisient René Crevel n'a pas une tête de suicide, mais Dore Maar, qui altait entrer en religion, a dété une posture de sainte. Colette a approuvé son portrait, elle a écrit comme dédicace . Pour B. André à du les desires d'une posture des services de sainte.

R André à qu le dois d'avoit encore l'air d'une temme. Le portrait de Kandinsky sur son ill de mort, surplombé non d'un Christ mais d'une de ses toiles, est surprenant les tianes peintes, les serpentins étranges semblent se déroulet de sa tête immobile, son œuvre s'exhale de son corps

HERVE GUIBERT.

M SCATT

ONE THINK TOTAL

ERAQUET ELE

Len Entrette-R

. 2 MAUSS

EEUR FILM FIR

EDAL DECINO

KLIROSAVA

\* 1. Tue Louvois. Paris (2°). Jusu'au 8 mars.

\* Portraits de Rogi André, éditions du Regard. Env 120 F.

JAZZ

## CINQ JOURS A GRENOBLE...

La neuvième édition des « Cinqjours de jazz à Grenoble » aura
lieu du 18 fevrier au 22 fevrier.
Concerts, films, ateliers, stages et
expositions seront organisés à la
maison de la culture, au thèâtre
municipai, dans les bibliothèques
et discothèques de la ville, et dans
de nombreux autres lieux publics
de l'aggiomération. Le Festiva
accueillera soixante-dix mussciens, dont une majorite d'or
chestres et de musiciens français
qui se produiront au cours de
vingt-deux concerts Cette année
les « Cinq jours de jazz » mettroni
principalement l'accent sur les
« souffleurs ». Parmi ceux - ci,
Michel Portal et Louis Sclavis. Le
Mike Westbrook Brass band, Elvin
Jones et John Carter, participeront au Festival les 21 et
22 février. — (Corresn.)

## ... ET DEUX A MIRIBEL

Pour la troisième année, le ciné-club de l'Union l'alque de Miribel (dans l'Am, à 15 kilomètres de Lyon) organise deux nuits de concerts suivis de projections de films sur Sun Ra, Cecil Taylor, Albert Ayler et Terry Eley- Au programmé des concerts vendredi 13 février, le groupe Module » d'Alain Brunet et André Jeume, et le dub Michel Portal-Bernard Lubat.

Samedi, venus en voisna de Lyon et de la Orôme, les musiciens de la « Marmite infernale animent la ville et participent

ciens de la «Marmille infernale »
animent la ville et participent
aux concerts où se produit en solo
le saxophoniste anglais Loi Coxnill un des défricheurs les plus
talentueux de la musique improvisée, et aussi un musicien que
l'on ne voit en France que
très rarement...— F. M.

## MANIFESTATION D'ARTISTES

LE 21 FÉVRIER

Plusieurs syndicats, salons et associations d'artistes appellent à une manifestation le 21 février à 14 heures, du plateau Beautourg à l'Elysée. Les ont adresse une lettre ouverte au président de la République et soilleité une audience pour lui exposer leurs doléances.

Dans leur lettre. les signataires rappellent notamment que, depuis 1950. deux mille cinq cents ateliers ont disparu et cinq cent trente-huit seulement ont été construits. Ils évoquent le cas de la Cité fleurie classée puis déclassée et livrée à la spéculation immobilière : des salons artistiques sur lesqueur règne l'incertitude : du règime de la Sécurité sociale des artister plasticiens dont ils craignent la remise en cause : de l'enseignement artistique en règression tant dans les écoles d'art que dans les établissements primaires et secondaires. Enfin, ils attirent l'attention sur le ces des artistes étrangers touchés par les rêce n tes dispositions gouvernementales concernant les étrangers vivant en France.

De Théatre de l'ARC, 3, rue du Docteur-Calmette à Clichy, présente un coucert de « nouvelle musique argentine», avec le guitariste Tomas Gubitsch et le planiste Oxvaldo Calo, le veudredi 13 février, à 20 h. 38.

Tous les vendredis
« Fonctions
Commerciales
La rubrique d'offres
d'emploi pour les
nouveaux vendeurs.

## MUSIQUE

## « LOHENGRIN » à Rouen

Depuis près d'un siècle, Rouen est une place torte wagnérienne et les Parisiens ont toujours fait le pèlerinage de la capitale normande, plus proche que Bayreuth, ce qui went encore de se vériner pour le beau Lohengrin que presente le Théâtre des Aris, dirigé par M André Cabourg. A peiné peut-on regrette que deux représentations seulement en soient proposées dans une ville de cette importance, les pris des places permetiant, il est vrai, d'y donner les soirées les plus habiliées de France, avec l'Opéra de Nice.

L'esthétique de la nouvelle mise en scène de Francis Perilla! doit beaucoup au premier Bayreuth de Wieland et Wolfgang Wagner : un grand praticable bombé comme le sommet d'un colline, une absence totale de décors, à l'exception d'une grande tapisse-tie pour la chambre de noces, et de belles projections abstraites sur le cyclorama, des alles aux neroures blanches figurant seules le cygne, la partition de lumières s'adapte parfaitement aux lentes variations du drame et de la musique rendues ainsi sensibles et lisibles.

La rejerence classique à Bayreuth c' ridant ne suffit pas:
on a tant connu d'imitations
séches, momifiées ou ridicules!
Seul le talent permet de créer
auns ces groupes de guerriers
immobiles, ces forêts de lances
et d'ortiflammes où le mystère de
l'action se repose. On pourra chicaner peut-être quelques attitudes menaçantes du quintette des
gardes et le dépilé un peu languissant de la céremonie nuptuile,
mais il ést difficile er peu de
temps d'apprendre à marcher de
façon naturelle.

taçon naturelle.

La haute qualité des chœurs de Rouen et de Nantes réunis — ainsi que de l'orchestre dirigé avec autant de précision que de délicatesse et de tyrisme par Paul Ethuin — crée un cadre harmonieux pour les voix. Malgré une apparence quelque peu prosaïque.

Guy Chauvel incarne avec une certaine noblesse le chevalier mystérieux et son timbre reste d'une incontestable prégnance wagnerienne, même si le souffle un peu court et la duction de l'allemand, appris, semble-t-ti, syllabe par syllabe, ôtent beaucoup de souplesse aux nuances comme au phrase.

La très belle voix de Carmen Reppel au timbre un peu dur, mais d'une technique équilibrée et souple, mérite incontestablement les premiers rôles; toutejois l'expression reste trop réservée et monotone, et le sourire de star stéréolypé exprime mal la nature sensible et tourmentée d'Elsa. Il lui faudra entrer davantage dans

Peut-être souffre-t-elle de la présence d'une Ortrude exceptionnelle (celle même de Bayreuth), la seune Sud-Africaine Elisabeth Connell, au seu frémissant, possèdée par le théâtre, fière, plus rayonnante que satanique, avec une voix de mezzo aux reflèts clairs et acérés, ductile, admirablement soutenue, transperçant sans effort la trame orchestrale, merveilleuse dans son exalitation musicale.

A côté d'un Teiramund un peu court d'étoije (Oskar Hillebrandt) et d'un roi Henrik à la voix assex émouvante (Malcolm Smith) on remarque un reune Français au timbre ferme et vibrant. Pierre le Hémonet, dans le rôle du Héraut

JACQUES LONCHAMPT.

E Le nouveau bureau du Syndicat de la critique dramatique et ausscale, étu mercredi, a la composition suivante: José Barthomani (a le Parisien libéré »), président; Guy Dumur (a le Nouvel Observateus ») et Jacques Lonchampt (« le Monde »), rice - présidents, procede Mothe (« Sud-Ouest »), secrétaire générale; Roland Mahi, trésorier; Michel Grey (« Spectacle da monde »), secrétaire général adjoint.

صكنا من الاحل

e s'y trompent pas i wand revierent en fortussers water Brecht et forton for rerendiquer de en l'a tous sans de reunes autum uroup, et le recontres le gillent sans forton for de politique et le recontre de la recontre d 

ance talent par le Depuis cinq cui ne Dermis ming on some controls make the parties if ear in the fact of the interest of the int hegendossi que il ru **DR: 14** Di=10 10− 1 atis mulacular

oumme a Call तार व्याच्या सारम ES COURSE OF NO. THE STAN OF

.1"

7.2

٠.

int-hier

Reference to a first د جن ب

And the same of the same 

en u-

্রান্ত্রাই করে তার্লাকের ইন্ট্রেক প্রতিক্র কর্মান CONTRACTOR AND AN STREET OF COSTS RENEF SAUREL

rand Bellour

articles Daile Australia e 700 day 150 A Section of the contract of t 医骨骨 异二烷三烷 The second of the second The second second ARMS of the transport of the second Commence of the commence of Alberta Service Communication (Communication Communication The Section of the Section 1981

Property of the second (株別会の) サイン (A) arragen au bie ا جامل افيا ال<del>ويا</del>لوافيد ತಿ ಚನ್ನು ಕಲ್ಕ and well as a second Service of the servic S 200 6 5 का विकास विकास विकास के जिल्ला

MCONT. II general de la companya de la company

HIJ ...

est. Sagra en esta

75 gr 43 gr. 1

Acres 1 وأنفع ساسا

The second secon

(10) 医肾髓的 TELL TO

The Alberta

कार सिंह । ये १ स्थ्यातम्बद्धाः

**PHOTO** 

manang 🧓

್ಾಗ್ಯ ಕೇವಿತ

Britis, Delens

ROGI UNDRE A LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

45. 75.

::---

19 19 7 19 1

F-38

7 St.

NOUYEAUX SPECTAGLES

FESTIVAL MARIONNETTE: Pe-ut TEP (797-96-06-, 20 h. 30. FEUX : Centre Georges-Pompi-don (277-12-33-, 20 h. 30. MADEMOISRILE JULIE : Centre culturel suèdois (271-82-20), 20 h. 30. ARMANCE: Studio d'Ivry (672-28-06), 20 h. 30. LA VOITURE : Chez Georges, (328-79-15), 20 b.

Les salles subventionnées

et municipales

Opéra (742-57-50), 20 h. : Peter Grimes. Grimes.
Comédie - Française (298 - 10 - 20),
20 h. 30 : le Bourgeols gentilhomme.
Chaillot (727-81-15), 20 b. 30 : le
Fleuve rouge. — Salle Gémier,
20 h. 30 : le Jenne Homme.
O déon (325 - 70 - 32), 20 h. 30 :
Celionia. Caligula.

T.E.P. (197-96-96), 20 h. 30 ; les Serments indiscrets.

Petit T.E.P. (197-96-96), 20 h. 30 : Théâtre Drak. Centre Pompidou (277-12-33), cinéma, 19 h., cinéma expérimental : G. Filman.
Theatre de la Ville (274-11-24),
18 b. 30 : Isabel et Angel Parra
et Patricio Castillo.

Les autres salles

Aire Libre (322-70-78), 20 h. 15 : La bande desenée ; 21 h. 45 : Falligan's visions. Antoine (208-77-71), 20 h, 30 : Potiche Atelier (806-49-24), 21 h. : les Trois Athénée (742-67-27), 21 h. : Cher menteur.
Bouffes-Parisiens (298-80-24), 21 h.:
Diable d'homme.
Carrefour de l'Esprit (633-48-65),
20 h. 30 : les Dilemmes de la
balance.

balance.
Cartoucherie, Atelier du Chaudron
(328-37-04), Pestival international
du théâtre gestuel et du théâtre
clownesque, 20 h. 30 : Moving
Being. — Epée de Rois (808-39-74).
20 b. 30 : Hernani.
Cité internationale universitaire
(589-67-57). — Resserre, 20 h. 30 :
le Personnage combattant. —
Galarie, 20 h. 30 : les Tables tournantes. — Grand thétre, 27 h. : les
Flancés de K ou l'Eternel mascullu.

culin.
Comédie Cammartin (742 - 43 - 41),
21 h.: Reviens dormir à l'Elysée.
Comédie des Champs - Elysées
(723-37-21), 20 h. 45 : Madame est sortie. (21-22-22), 21 h.: Jes Malheurs de Pantalon. Comèdie de Parls (381-00-11),

20 h. 15 : les Fol's. Daunou (261-69-14), 21 h. : Et ta Edouard - VII (742-57-49), 21 h. : Espace Marais (271-10-19), 20 h. 30: Care d'Edgar (320-85-11), 20 h. 30:

Woody Folies.

Essaion (278-46-42). 21 h., la Vie en douce. — II. 20 h. 30 : la Faille; 21 h. 30 : Est-ce que les fous jouent-ils?

Fondation Bentsch de la Meurthe (236-54-39), 13 h. 30 : Morte à Yonville, Seine-Inférieure; 21 h. : Brandon, Fourbon et Cle.

Fontaine (874-74-40), 20 h. 30 : J'almerais bien aller à Nevers.

For um des Balles (297-53-47), 20 h. 30 : Sol. 3) h. 30 : SOl. Gaité - Montparnasse (322 - 16 - 18), 20 h. : Dimiri clown ; 32 h. : Elle voit des nains partout Grand hall Montorguell (331-55-31).

Madeleine (265-07-09), 20 b. 45 : Siegfried. Michel (265-35-03), 21 h. 15 : On

UN ROYAUME

théâtres

sauf les dimanches et jours fériés)

Moderne (874-10-75), 20 h. 30 ; le

gleterre.
(Envre (874-42-52). 20 h. 45 : Un habit pour l'hiver.
Palais-Royal (297-58-81), 20 h. 30 : Joyeuses Pâques.
Plaisance (320-00-06), 21 h. : Des oiseaux par les yeux.

\*\*Boche - Montherrasse\*\* (548 - 92 - 97).

Charenterie fine. Studio des Champs - Elysées (723-35-10), 20 h. 45 : le Oœur sur la main.

33-10), 20 h. 45: le Cœur sur la main.

T.A. I. Théâtre d'Essai (274-11-51), 20 h. 45: l'Ecume des jours, Théâtre-Atelier (277-31-85), 20 h. : l'Evangile selon Barabbas.
Théâtre-Atelier (277-31-85), 20 h. : l'Evangile selon Barabbas.
Théâtre 18 (228-47-47), 21 h.: Dieu. Théâtre 18 (228-47-47), 21 h.: Dieu. Théâtre 18 (228-47-47), 21 h.: Dieu. Théâtre 18 (228-47-47), 21 h. : Dieu. Théâtre Marie - Stuart (508-17-90), 20 h. 30: le Pique-Assiette.
Théâtre Marie - Stuart (508-17-90), 20 h. 30: Sous le dernier pin: 22 h.: Pean d'âne.
Théâtre Noir (797-85-14), 20 h. 30: Gouverneur de la rosée.
Théâtre de la Plaine (842-32-25), 20 h. 30: Rosmerholm; 21 h.: Création du théâtre du crâne.
Théâtre Sagor (797-03-39), 20 h. 45: le Malade inaginaire.
Theâtre Saint - Georges (878-74-37), 20 h. 30: la Culvite d'une jeune femme pauvre.
Théâtre 13 (627-36-20), 20 h. 30: la Belle Sarrasine. Belle Sarrasine. Tristan-Bernard (522-08-40), 21 h. :

Les cafés-théâtres

Au Bec fin (296-29-35), 20 h. 30 : le Testament du père Leleu; 21 h, 30 ; Des phantasmes dans le caviar; 22 h, 45 ; la Revanche de Nana.

Au Lapin agile (806-85-87), 21 h. : La bohème qui chante. Blanes-Manteaux (887-17-84). 20 h. 15: Areuh = MC2; 21 h. 30: A. Valardy; H. 20 h. 15: Tribulation sexuelles à Chicago; 21 h. 30: Poulst frites; 22 h. 30: Refrains.

Café de la Gare (278-52-51), 20 h. 30 : Café de la Gare (278-52-51), 20 h. 30: le Grand Vide santaire.

Connétable (277-41-40), 20 h. 30: le Grand Ecart; 22 h.: M. Fanon.

Coape-Chon (272-01-73), 20 h. 30: le Petit Prince.

Cour des Miraclas (548-85-90), 20 h. 15: P. Rapsat; 21 h. 15: Ivres pour vivre; 22 h. 45: G. Tazartas.

Croq Diamants (272-20-06), 20 h. 30: A propos... at popol? 22 h.: Diable une femme!

Débarcadère (807-79-39), 21 h. 30: A. Cuniot.

L'Ecarme (542-71-16), 20 h. 30:

Grand hall Montorguell (331-55-31).

20 h.: Diaboliquement vôtre.

Huchetie (335-38-99), 20 h. 15 : la

Cantatrics chauve; 21 h. 30 : la

Lecon.

Lecon.

Leterre (589-59-84), 20 h. 30 : La

Eucernaire (544-57-34), Théâtre Noir.

18 h. 30 : Compartiment non
funeurs; 20 h. 30 : Molly Bloom:
22 h. 15 : l'Inconciliabule.

Théâtre Rouge, 18 h. 30 : Jewrett
Fatras; 22 h. 15 : Pardon M. Prèvert.

Parlons françals.

Diable. une femme!

Débarcadère (607-79-39), 21 h. 30 :

M. Reverdy; 22 h. 30 t.

M. Reverdy; 22 h. 30 h. 30 i.

M. Reverdy; 22 h. 15 i. la

Chasse est ouverte; 21 h. 15 i. la

Chasse est ouverte; 21 h. 15 i. la

Chasse est ouverte; 21 h. 30 i.

Mille et une femme!

Débarcadère (607-79-39), 21 h. 30 i.

M. Reverdy; 22 h. 30 h. 30 i.

M. Reverdy; 22 h. 15 i. la

Chasse est ouverte; 21 h. 15 i. la

Chasse est ouverte; 21 h. 30 i.

Mille et une femme!

Mill

l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES -704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11, heures à 21 heures,

Pour tous renseignements concernant

Jeudi 12 février

Råveur.

Montparnasse (320-89-90), 18 h, 45 :
l'Evanglie selon saint Marc: 21 h.:

Exercice de style. — Petits saile.
20 h. 30 : Al-je dit que je suis
bossu; 22 h.: la Guerre des
petites étolles.

No uve a u tés (770-52-76), 21 h.:
Perme les yeux et pense à l'Aneleterre.

Oiseaux par ies yeux.

Poche - Montparnasse (548 - 82 - 97).

21 h.: le Butin.

Potinière (261 - 44 - 16), 20 h. 30 :
Elephant Mann.

La Roquette (805-78-51), 20 h. 30 :
Cherotterie (805-78-51), 20 h. 30 :

Fils de personne. Variétés (233 - 09 - 92), 20 h. 45 : l'Intoke.

Mille et une recettes pour devenir mastre du monde. Maison de Verlaine (326-39-15). 22 h.; J.P. Reginal. Petit Casino (278-36-50), I, 21 h.; Phèdre à repasser; 22 h. 15; la Concerto déconcertant. — II, 19 h. 45; Des bigoudis à l'inté-rieur de la tête; 21 h.; Cœur à deux; 22 h. 15; Suzanne ouvre-mol.

Pied - Bien (285-32-16), 21 h. 30:
Nous, on alme; 23 h.: D. Raquillet,
Le Point - Virgnie (278-57-03),
20 h. 30: Tranches de vie;
21 h. 30: J.-M. Cornillet: 22 h. 45:
B. Garcin.
La Soupap (278-27-54), 20 h.: la
Raison du meilleur.
Sélénite (354-53-14), 20 h. 15:
Racontez-moi votre enfance;
21 h. 30: Génération Hollywood.
— II, 31 h. 30: Fico.
Splendid (887-33-82), 22 h.: le Trolsième Jumenu.
La Tanière (357-74-39), 20 h. 45:
P. Hatler; 22 h. 30: J. Barthes,
II. 20 h. 45: Coidide et G. Quittot.
Théâtre de Dix-Heures (608-07-48).
20 h. 30: Un polichinelle dans
le tiroir; 21 h. 30: Ma vie est
un navet.

un navet.

Théatre des Quatre-Cents-Coups (320-38-69), 20 h. 30 : Madame le Président; 21 h. 30 : Famour en monstres; 22 h. 30 : Famour en

Les chansonniers

Caveau de la République (278-44-45), 21 h.: Sept Ans de ball, bye bye. Deux-Anes (608-10-25), 21 h.: Quand les ânes voteront.

Théâtre de Paris (280-09-30), 20 h. 30 : Danza Prospettiva Ballet V. Biagi (Tedeschi, Mozart). Théâtre de Plaisance (330-00-11), 18 h. 30 : Pierrs du Villard. Le music-hall

Aire Libre (322 - 70 - 78), 23 h.: J.-L. Debattica. Bobino (322-74-84), 20 h. 45 : Guy Espace Gaité (327-95-94), 20 h. 15 : P. Eliane; 22 h. : Riou, P. Pou-chain.

Gymnase (247-79-79). 20 h. 30 Olympia (742-25-49), 21 h. : Claude Nougaro.
Palais des Glaces (607-49-93).
20 h. 30 : Anne Sylvestre.
Palais des Sperts (828-40-48).
20 h. 45 : le Cirque de Moscou.
Petite Roquette (805-78-51), 20 h. 30 :
Marlanne Sergent.
Studio Bettrand (783-64-65), 20 h. 30 :
Cottan musique consiliere arren-Gotan, musique populaire argen tine. Théatre La Bruyère (874-78-99). 20 h. 45 Popeck.

**SPECTACLES** 

Les concerts

Palais des Congrès, 20 h. 30 : Orches-tre de Paris, dir V. Neumann ; sol. P. Torteller (Smetana, Jano-cek, Schumann, Strauss). Theatre des Champs-Elysees, 20 h. 30: Orobestre national de France, dir. S. Ozawa: Chœurs, dir. J. Jouineau (Schoenberg). dir. J. Johneau (Schoenberg).
Salle Gavaan, 21 h.: Kammermusik
Zurich (Martinu, Strauss, Brnhms).
Lucernaire, 19 h. 30 : A. Manso.
Radio-France, Studio 108, 18 h. 15 :
A. Stella Schie (Scarlatti, Monod,
Nigg, Philippot, Jolivst).

Jazz, pop. rock, folk

Caveau de la Buchette (326-65-05), 21 h. 30 ; G. Colliers London All's 21 h. 30 : G. Colliers London All's Stars.

Cardinal Paf (272-62-05), 21 h. 30 : J.-L. Longon Big Band, Dreher (233-48-44), 21 h. 30 : Longin Parsons Quintet, Gibus (700-78-88), 22 h. Deviation. Nouvelle Chapelle des Lombards (357-24-34), 20 h. 30 : M. Portal, J.-P. Kennedy Clark, B. Lubat, K. Wheeler: 23 h. : Azuquita Unit Orchestra. Petit Journal (335-28-59), 21 h. 30 : Blue River Jazz Band.

Petit Opportun (236-01-36), 23 h. : P. Artero, O. Hutman, M. Michel, E. Derviev.

E. Derviev. Salle Pieyel (563-88-73), 18 h. 30 : Duo A. Nozati-J. Querlier. Dans la région parisienne Boulogne, T.B.B. (603 - 60 - 44).
30 h. 30 : Lorna et Ted.
Choisy-le-Roi, Kiosque (652-27-54).
21 h. : J.-Y. Joanny.
Nanterre, Theatre des Amandiers (721-18-81). 20 h. 15 : Trilogie du revoir. (721-18-81), 20 h. 15: Trilogie du revoir. Saint-Denis, Théâtre Gérard-Philipe (243-00-59), 20 h. 30: la Tempète. Vincennes, Théâtre Daniel - Sorano (374-73-74), 21 h. : le Gardien; Petit Sorano, 20 h. 30: Du ronron sur les bilnis.

cinémas

Les films marqués (\*) sont interdits any moins de treixe ans (\*\*) any moins de dix-huit ans

La cinémathèque

Chalilet (704-24-24), 15 h.: An Airman's Letter o his Mother, de M. Powell; The Silver Fleet, de V. Sewell et G. Wellesley; 19 h.: Images du monde rural finlandais; 21 h.: la Blonde et le Shériff, de R. Walgh, Beaubourg (276-35-57), 15 h.: Mariage à responsabilité limités, de J. de Limur; 17 h.: Port Afrique, de R. Mate: 19 h.: Un de pos siamots; 21 h. 30 : Susur, cra-vate et tricot de peau. — II. 23 h. : well et E. Pressburger. la Chambre infernale.

Les exclusivités

AC/DC (Fr.): Elysées Point-Show, 8° (225-87-29).

L'ALTRA DONNA (It., v.o.): Studio Logos, 9° (354-26-43).

L'AURE DES DAMNES (Aig., v.o.): Studio Logos, 9° (354-26-43).

L'AURE DES DAMNES (Aig., v.o.): Studio Logos, 9° (354-26-43).

EILENVENUE M. CHANCE (A., v.o.): Glory-Pathé, 18° (522-46-01), mat : Clichy-Pathé, 18° (523-46-18), mat : Clic

(237-52-37) Frand-Pavols, 19 (554-48-35).

La BOUM (Fr.): Richelieu, 2 (233-58-70), Paris, 8 (359-53-89), Francais, 9 (770-32-88), Montparnasse-Pathé, 14 (322-19-23), Quartier Latin, 5 (325-84-65), Gaumont-Convention, 15 (828-42-27), 14 Julilet-Beaugrenelle, 15 (735-73-79), Cilchy-Pathé, 18 (522-48-01), Gaumont-Gambetts, 20 (688-10-86).

BRUBAKER (A., v.o.) (\*): UGC Odéon, 6 (325-71-68), Ermitaga, 8 (329-15-71), 14 Julilet-Beaugrenelle, 15 (375-73-73), Marbeuf, 8 (235-35-93), UGC Opéra, 2 (261-50-32), JGC Gare de Lyon, 12 (343-01-59), UGC Cobelina, 13 (336-23-44), Mistral, 14 (339-52-43), Miramar, 14 (320-89-52), Cilchy-Pathé, 18 (322-46-01), La CAGE AUR FOLLES N° 2 (Fr.): UGC Opéra, 2 (281-50-32), Normandie, 8 (339-41-18), Maxiville, 9 (770-73-88), Miramar, 14 (320-89-52)

9° (770-72-85), Miramar, 14° (320-89-52)
CES MALADES QUI NOUS GOUVERNIENT (Fr.): Beint-André-dec-Arta, 5° (326-8-18).
CEST LA VIE (Fr.): Forum-Cité, 10° (287-53-74).
LE CHASSEUR (A., v.o.): Paramount-City, 3° (562-45-76), Paramount-Opéra, 9° (742-36-31), Grand-Pavois, 15° (554-46-85). Paramount-Monuparnasse, 14° (320-89-90)
CLARA ET LES CHICS TYPES (Fr.): Berlitz, 2° (742-60-33), Quintetts, 5° (554-35-40), Marignan, 8° (359-92-83), Nation, 12° (343-04-67), Monuparnasse - Pathé, 14° (322-19-23). Gaumont-Convention, 15° (828-42-27)
LE CHEF D'ORCHESTRE (Fol) (v.o.): Studio de la Barpa-Buchetta, 5° (633-68-40); Olympic-Baltsa, 8° (551-10-60); Parnassians, 14° (329-83-11).
LES CHIENE DE GUERRE (A.), v.o.: Faramount-Odéon, 6° (325-50-83); Publicis-Eignées, 8° (720-76-23); Paramount-Montparnasse, 14° (329-83-11).
LAS CHIENE DE GUERRE (A.), v.o.: Faramount-Montparnasse, 14° (329-80-10)
LA CITE DES FEMMES (R.), v.o.: Enèc de bois, 5° (337-57-47); Sim-

DON GIOVANNI (Fr.-It.), v. it. : Bonaparte, 6º (326-12-12). LA FAIM Di MONDE (Fr.) : Marais.

La Falm Di MONDE (Fr.): Marais.

4º (278-47-85).

FAME (A.) v.o.: Saint-Michel, 5º (328-79-17); Elysées Point Show.

8º (228-67-29).

FLASH GORDON (A.), v.o.: Ambassade, 8º (359-49-34); v.f.: Gaumont-Railes, 1e (297-49-70); ABC.

2º (238-55-54); Francs-Elysées, 8º (723-71-11); Broadway, 16º (527-41-16); Français, 9º (770-23-88); Paramouni-Bastille, 12º (343-79-17); Fauvette, 19º (331-58-86); Montparnasse-Pathé, 14º (329-19-23); Gaumont-Sud, 14º (327-84-50); Gaumont-Gambetta, 20º (636-10-96); Chuny-Paiace, 5º (354-07-76); Faramount-Bastille, 12º (343-79-17); Es FOURBERIES DE SCAPIN (Fr.)

Gaumont-Gambetta, 20º (636-10-96); Chuny-Paiace, 5º (354-07-76); Faramount-Bastille, 12º (343-79-17); Es FOURBERIES DE SCAPIN (Fr.)

Gaumont-Halles, 15º (297-49-70)

HARLEQUIN (Austr. vo.): U.G.C.
Dauton, 8c (329-42-83); U.G.C.
Marbeuf, 8c (225-18-45).
HISTOTRE D'ADRIEN (Fr.): ForumCiné, 1s (297-53-74); Hautefeuille
6c (833-78-38); Montparnasse 83
6c (844-14-27); Colisée, 8c (35929-46).

6" (844-14-27); Collsee, 6" (359-29-48).

HURLEMENTS (A., V.O.) (\*\*)

U.G.C. Odéon, 6" (335-71-88); Blarritz, 8\* (723-69-23). V.I.: U.G.C.

Opéra, 2" (261-50-32): Caméo, 9\* (246-66-44); Paramount-Gaiszie 13" (589-18-03); Mistral, 14" (538-52-43); Montparnos, 14" (327-32-37); Maxéville, 9" (770-72-86); Paramount-Montmarire, 18" (606-34-25).

NSPECTEUR LA BAVURE (Fr.)

Berlitz, 2" (742-80-33); Ambassade, 8\* (359-49-34); Marignan, 8" (359-49-34); Marignan, 8" (359-49-34); Montparnasse-Pathé, 14" (323-18-23); Citchy-Pathé, 18\* (522-48-01).

JE VOUS AIMS (Fr.): Berlitz, 2"

JE VOUS AIME (Pr.) : Berlitz, 2\* (742-60-33) : Montparnasse 53, 6\* (544-14-27) : Colisée, 3\* (359-28-46)

NANTERRE AMANDIERS TRILOGIE DU REVOIR de Botho STRAUSS mise en scène Claude REGY

20 Janv. au 22 Fév.

Le Besteurant PRUNIER MADELEINE 9. rue Duphot (1=) pou. fêter son 109 ANNIVERSAIRE informe sa clientèle que pendant font le mois de FEVRIER 1981 ceile-c pourra pénéficies de son « TARIF COUPLE » suron irot à une réduction de 50 %

star some les pièts RESERVATION: 260-36-04 Ouvert tous les jours

MARIGNAN PATHÉ - FORUM CINÉMA - QUINTETTE SAINT-LAZARE PASQUIER - 7 PARNASSIENS - 3 NATION

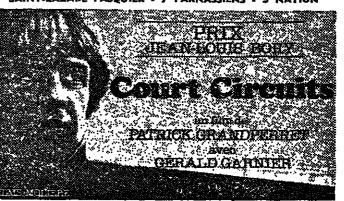

Cinéphiles

toute l'année 1980 du cinéma

Rédigé par toute l'équipe cinema de Télérama. chez votre marchand de ioumaux.

Télérama HORS-SERIE

## drouo T

hôtel des ventes - 9, rue drouot - 75009 paris téléphone : 246-17-11 - télex : drouot 642260

compagnie des commissaires-priseurs de Paris

les expositions auront lieu la veille des ventes de 11 h. à 18 h. SAMEDI 14 FÉVRIER à 15 h. 30 (Exposition de 11 h. à 15 h.) S. 7. - Tapia M. NERST-MINET.

LUNDI 16 FÉVRIER (Exposition somedi 14)

5, 1. - Icônes, Bijoux, Argenter. | Picard, Tajan. MM. A. Pacitti, ubles. Objets. M\* Cornette de | P. Maréchaux, P. Jeannelle.

Meubles. Objets. Mª Cornette de Saint-Cyr.

S. 2. - Grav. anc. Biblioth. Piarre Lambert. Sorcellerie, botsnique. entomologie, littérat. Mª Detaporte, Riennier. Mª Ronsseau, M. Galantaris.

S. 3. - Bijoux, argenter. Obj. de vitrine, Mª Oger, Dumont.

S. 5. - Tableaux mod. Mª Ader.

S. 6. - Mobiliers et objets de style. Mª Ader. Picard, Tajan.

MARDI 17 FÉVRIER (Exposition lundi 16) S. 7. - Antiques. M. Renaud. MM. Roudillon, Mariaud de Serres. MERCREDI 18 FÉVRIER (Exposition mardi 17)

S. 3. - Bijoux. Objets de vitrine.
Argenterie ancienne et moderne.
Mª Conturier, Nicolaj.
S. 6. - Art d'Extréme-Orient.
- Mª Ader, Picard, Tajan.
MM: Morean-Cobard, Deydier.
S. 8. - Livres anciens et mod.
Mª Ader, Picard, Tajan. M. Guérin.

Mª Ader, Picard, Tajan. M. Guérin.

S. 12. - Gravures, Tabi. Bibel.
Art nègre. Meubl. abc. et de style
Mª Godesu, Solanet, Audap.
S. 16. - Tableaux, dessina. Beau
mob. XVIIª et rust. Mª Le Blanc.

MERCREDI 18 FÉVRIER S. 12 . Affiches de cinéma. Mº Chavette.

JEUDI 19 FÉVRIER (Exposition mercredi 18) S. 7. - Fourtures, Bijoux Me Le Blanc. JEUDI 19 FÉVRIER

S. 12. - Timbres. Cartes postales. M. Deurbergue VENDREDI 20 FÉVRIER (Exposition jeudi 19)

VENDREDI 20 FEVRIER (Exposition jeudi 19)

5 1. - Objeta d'art et de bei ameublement des XVIII\* et XIX\*

Mª Ader, Picard, Tajan. MM. J.-P.

Dillée. G Lévy-Lacaze.

S. 2. - Dessins anciens: a) Coll
X., architecture et ornement; b) à div.: Import. dessins XVIII\*

- Mª Godean, Solanet, Andap, Mª Daniel
S. 4. - Success. prof. Th. Lajouanine et à divers. Estampes mod.

Mª Laurin, Guilloux, Buffetand.

Taillear. Mª Cailac.

S. 6. - Tableaux et meubles anc.

Mª Bossirard, de Hecckeren.

Mª Couturier, Nicelay

S. 10. - Archéologie Extr.-Orient Hauts époque. Mª Nèret-Minet

S. 11. - Import. ens. d'estampes

des XVIII° et XIX°. Mª Ader.

Picard, Tajan.

S. 13. - Sculptures africaines.

Mª Binoche, M. Roudillon. VENDREDI 20 FEVRIER

S. C. – Bons livres, M<sup>os</sup> Lauriu, Guilloux, Buffetand, Taillenr. M<sup>oss</sup> Vidal-Mégret.

SAMEDI 21 FÉVRIER à 15 h. 30 (Exposition de 11 h. à 15 h.) S. S. - Tapis, M. Rogeon. Etudes annonçant les ventes de la semaine

ADER, PICARD, TAJAN, 12, rue Favart (75002), 281-80-07 ARTUS, GRIDEL, BOSCHER, 15, rue de la Grange-Batellère (75009), 770-87-29 ARTUS, GRIDEL, BOSCHER, 15, rue de la Grange-Batellère (75009), 770-37-39
AUDAP, GODRAU, SOLANET, 32, rue Drouot (75009), 770-15-53, T70-67-68, 533-17-33
BINOCHE, 5, rue La Boétie (75008), 265-79-50
LE BLANC, 32, avenue de l'Opéra (75002), 266-24-48
BOISGIRARD, DE BEECKEREN, 2, rue de Provence (75009), 770-81-38
CHAYETTE, 19, rue Beschi (75009), 770-38-89
CORNETTE DE SAINT-CYR, 24, avenue George-V, (75008), 720-15-94
COUTURIER, NICOLAY, 51, rue de Bellechasse (75007), 555-25-44
DEURBERGUR, 19, boulevard Montmartre (75002), 261-38-56
LAURIN, GUILLOUX, BUFFETAUD, TAILLEUR (anciennement RHEIMS, LAURIN), 12, rue Drouot (75009), 246-61-16
NERET-MINET, 31, rus Le Peletler (75009), 246-61-16
NERET-MINET, 31, rus Le Peletler (75009), 770-770
OGER, DUMONT, 22, rue Drouot (75009), 246-85-95
PESCHETEAU, PESCHETRAU-BADIN, 16, rue de la Grange-Batellère (75009), 770-88-38
RENAUD, 6, rue de la Grange-Batellère (75009), 770-48-96
ROBERT, 5, avenue d'Eylau (75016), 727-95-34
ROGRON, 16, rue Milton (75009), 878-81-06.

100 Epèc de bois, 5 (337-57-47); Stradio Baspail, 14 (320-33-88).

LA COCCINELLE A MEXICO (A.), v.f. Eex. 2 (226-83-93); Srmitage 8 (389-15-71); U.G.C. Gobellus, 13 (336-23-44); Miramar, 14 (220-89-52); Mistral, 14 (529-52-43); Mapoléon, 17 (389-41-46); Murat, 16 (651-99-78).

LE DÉRNIER METRO (Fr.) Movies-Halles, 14 (260-43-99); Quintette 6 (354-35-40); Publicis St-Germain, 6 (222-72-80); Marignan, 8 (359-92-82); A.1.4.na, 12 (343-67-48); Montparnasse-Pathé, 14 (322-19-23); Mayfair, 16 (538-27-06); Paramount-Maillot, 17 (758-24-24); Berlitz, 2 (742-60-33) LA CITE DES FEMMES (IL). V.O. :

Les Harre Khrighne. A l'assaut du Dauleghiri. Les Eufents-Rois de Sanakput.
Tigres traqués et chassés par les scientifiques.
DOCUMENTS EXCEPTIONNELS : BITES MORTUAIRES TIBRTAINS.
LE BOI DU MUSTANG. GEORGT V (v.o.) - QUINTETTE (v.o.) - 3 HAUSSMANN (v.f.)

CONNAISSANCE DU MONDE

PLEYEL - Dimanche 22 février à 14 h. 30 - Mardi 24 février à 18 h 30 et 21 h.

POUR L'HIMALAYA LE NÉPAL

Récit et Emmanuel BRAQUET La Vallee de Kathmandou.

CESAR 81 DU MEILLEUR FILM ETRANGER LA PALME D'OR DU FESTIVAL DE CANSES SO UN FILM D'AKIRA KUROSAWA

MASOCE (It. v.o.): Saint-Germain Studio. 5: (634-13-26), Monte-Car-lo. 8: (225-89-83); v.f.: Français, 9- (770-33-88).

9\* (770-33-83).

LE MIROIR SE BRISA (A., v.o.):
Paramount-Odéon, 6\* (325-59-83),
Studio Médicia, 5\* (633-25-97). Publicis-Elyséea, 5\* (720-76-23); v.f.:
Paramount-Marivaux, 2\* (296-80-40), Paramount-Dastille, 12\* (742-58-31). Paramount-Bastille, 12\* (742-58-31). Paramount-Galaxie, 13\* (530-18-31), Paramount- Oriéans, 14\* (540-15-91), Publicis-Matignon, 8\* (359-31-97), Paramount-Mont-parnasse, 14\* (329-90-10), Convention Saint-Charlea, 15\* (578-33-00), Passy, 16\* (228-64-44), Passy, 16\* (288-62-34), Paramount-Mailiot, 17\* (758-24-24), Paramount-Montmarter, 18\* (608-34-25),

MON ONCLE D'AMERIQUE (FI.).

MON ONCLE D'AMERIQUE (Fr.), Cinoche Saint-Germain, 5° (633-Cinoch 10-82).

MICE'S MOVIES (All., v.o.): Saint-André-des-Arts, 6° (326-48-18). LA NUIT DE LA METAMORPHOSE (Youg.) (\*), v.f.: Richelieu, 2° (233-56-70).

NUMEROS ZERO (Fr.): Porum-Ciné, 1= (297-53-74), Olympic, 14= (542-67-42).

(542-67-42).
L'OR DANS LA MONTAGNE (It., Y.O.): Racine, 6 (633-43-71), 14Juillet-Parnasse, 6 (326-58-00), 14Juillet-Bastille, 11e (357-90-81). OUBLIER VENISE (It., v.o.) : Studio de la Harpe, 5 (354-34-83).

15° (828-20-54).

REACTION EN CRAINE (Austr., v.o.): Parnassien, 14° (329-83-11);

Marignan, 8° (359-92-82): Gaumont-Halles, 1° (397-49-70).

## LES FILMS NOUVEAUX

COURT-CIRCUITS, film francals de P. Grandperret. Forum-Ciné. 1= (297-53-74). Quintette. 5= (524-35-40); Nation. 12= (323-63-11); Marisians. 14= (329-63-11); Marisians. siens. 14° (329-83-11), gnan, 8° (359-92-82), Seint-Lazare-Pasquier, 8°-387-35-43) HISTOIRE DE LA NUIT. (ilm allemand de Cl. Hopfenstein V.O.: Action République, 11\* (805-51-33), E. Sp.

V.O.: Action République, 11\*
(805-51-33), E. Sp.

LE LYCEE DES CANCRES, film américain de A. Arkush. Vo.: Paramount-City. 8\* (552-48-76). V.I.: Paramount-Mari-Maillot, 17\* (778-24-24). Convention-Saint-Charles, 15\* (579-33-00), Paramount-Mari-vaux. 3\* (296-30-40), Paramount-Montmartre, 18\* (606-34-25). Paramount-Montmartre, 18\* (606-34-25). Paramount-Galaxie, 13\* (586-18-03). VENDREDI I3 (\*) film américain de S. Cunningham. Vo.: U.G.C. Danton, 6\* (329-42-62). Rotonde, 6\* (532-62-23). Biarritz, 3\* (733-69-23). U.G.C. Opéra, 3\* (281-69-32). U.G.C. Gobelins, 12\* (336-33-44). Montparnos, 14\* (327-52-27). Magic-Convention, 15\* (828-30-64), Clichy-Pathé, 18\* (522-46-01).

V.f.: Caprt. 2° (508-11-69); Impérial. 2° (742-73-52); Gaumont-Sud. 14° (327-84-50); Clichy-Pathé, 18° (522-46-01).

U.G.C. Opéra, 2 (261-56-32); U.G.C. Opéra, 2 (261-56-32); U.G.C. Danton, 6 (329-42-62); Rotonde, 6 (633-08-22); U.G.C. Marbeuf, 8 (225-18-45). LE ROI ET L'OISEAU (Fr.) : Cinoche Saint-Germain, 6º (633-10-82): Studio de l'Etoile, 17º (380-19-93).

(380-19-33).

SAUVE QUI PEUT (LA VIE) (Pr.Suisse) : 14 - Juillet-Parnasse, 6°
(326-58-60).

SHINING (A., v.o.) (\*\*) : OperaNight. 2° (236-62-56) ; Lucernaire,
6° (544-57-24).

STARDUST MEMORIES (A., v.o.) :
Studio Alpha, 5° (354-39-47) ;
Paramount-Odéon, 6° (325-59-83) ;
Paramount-Montparnasse, 14° (32990-10).

90-10). SUPERMAN II (A., v.o.): Marignan, 8° (359-92-82). — V.o./v.f.: Calypso, 17° (380-30-11). H. sp. — V.f.: Richelleu, 2° (233-55-70); Morris parnasse-Pathé, 14° (322-19-23).

Parnasse-Pathé, 14° (322-19-23).

LES SURDOUES DE LA PREMIERE COMPAGNIE (Fr.): Ermitage, 8° (359-15-71); Maxéville, 9° (770-72-86): U.G.C. Gare de Lyon, 12° (343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13° (336-23-44); Montparnos, 14° (327-52-37); Mistral, 14° (539-52-43); Imagos, 18° (522-47-94); Secrétan, 19° (266-71-33); Magle-Convention, 15° (828-20-64).

LA TERRASSE (Fr. VO.): Cuitage Company (19-15-15-15)

LA TERRASSE (It., v.o.) : Quin-tette, 5° (354-35-40) : Elysées-Lincoln, 8° (359-36-14). THE ROSE (A. v.o.) : Kinopano-rama, 15° (306-50-50).

TROIS GOSSES ET UN CAUEN (Tch., v.o.) : Contrescarpe, 5 (325-78-37) mat. LE TROUPEAU (Ture, v.o.) : 14-

LE TROUPEAU (TUPE, V.O.): 14-Juillet-Parnassa, 6° (326-58-00). UN DROLE DE FIJC (A. V.f.): Pa-ramount-Opéra, 9° (742-56-31). UNE EOBE NOIRE POUR UN TUEUR (Fr.): Bretagns 6° (222-57-97). Normandia, 8° (358-41-18), Caméo, 9° (246-56-44). Mistral, 14° (532-52-43). 9° (246-86-44). Mistral, 14° (532-52-43). UN ETRANGE VOYAGE (Fr.): Mo-vies-Hailes, 1° (260-43-99). U.G.C. Odéon, 6° (325-71-88). Biarritz, 8° (723-69-23). Caméo, 9° (246-66-44). 14-Juliet-Bastille, 11° (337-90-81). 14-Juliet-Beaugranelle, 15° (575-79-79). Murat, 16° (551-99-75). UN MAUVAIS, FUS. (581-98-75).

UN MAUVAIS FILS (Fr.): Paramount-Marivauz, 2º (286-90-40).
VACANCES ROYALES (Fr.): ForumCiné. 1º (297-53-74). Ciné-Seine, 5º
(325-95-99).

(325-95-99).

LA VIE DE BELIAN (Angl., V.O.):
Cluny-Ecoles, 5° (354-20-12).

VIENS CHEZ MOI, FHABITE CHEZ
UNE COPINE (Fr.): GaumontHalles, 1° (297-49-70). Eicheileu, 2°
(223-56-70). Bellitz, 2° (742-60-33),
Hautefeuille, 6° (633-79-38). SaintLazere Pasquier, 8° (337-35-43). Coiisée, 8° (359-29-46). Fauvette, 13°
(331-60-74). Nation, 12° (343-04-87)
Gaumont-Sud, 14° (327-34-50). Vietor-Hugo, 16° (727-49-75). Wepler, 13°
(387-50-70).

Y A-T-H. UN PILOTE DANS
L'AVION? (A., V.O.): U.G.C. Marbeul, 8° (225-18-45); v.fr.: Paramount-Opéra, 9° (742-56-31).

## Les séances spéciales

Les séances spéciales

L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD (Fr.): Noctambules, 5° (35442-34), 30 h. 15.

LES AMANTS DE LA NUIT (A., v.o.)
Olympic, 14° (542-67-42), 18 h.
(sant S., D.).

L'EMPIRE DES SENS (Jap.) (°°)
v.o.: Saint-André-des-Arta, 6°
(328-48-18), 24 h.

ENQUETE SUR UNE PASSION (A., v.o.): Tourelles, 20° (364-51-38).

MAI. 21 h.

LES EUROPÉENS (A., v.o.): Cité
internationale universitaire, 13°
(389-38-69), 16 16, 21 h.

INTERIEURS (A., v.o.): Olympic,
14° 542-67-42), 18 h. (sf S., D.).
JOHNNY GOT HIS GUN (A., v.o.):
Studio Cuijas, 5° (384-89-22).

MARTIN ET LEA (A., v.o.): Olympic,
14° (542-67-42), 18 h. (sf S.,
Dim.).

MATA-HARI (Fr.): Olympic, 14°

Dim.).

MATA-HARI (Fr.) : Olympic, 14\*
(542-67-42), 18 h. (sf S., D.).

MEAN STREET (A., v.o.) : Olympic, 14\* (542-67-42), 18 h. (sf S., Dim.).

LE PASS - MONTAGNE (Fr.) : Saint-André-des-Aris, 6\* (328-42-18), 13 h.

MARIGNAN v.o. (Dolby) - MONTPARNASSE PATHÉ v.f. (Dolby) . RICHELIEU v.f. (Dolby) - CALYPSO matinée v.f.





ACTUELLEMENT DANS LES MEILLEURES SALLES PARIS PÉRIPHERIE

## RADIO-TÉLÉVISION

## Jeudi 12 février

### PREMIÈRE CHAINE : TF 1

18 b 20 L'ile aux enlants 18 h 45 Avis de recherche

19 h 10 Une minute pour les femmes A propos do salon du tourisme (I). 19h 20 Emissions régionales 19 h 45 Les parts de TF1

29 h Journal
20 h 35 Série : Pause-café
Béal 3 Letoy, avec V. Jannot, J. François, G. Weriar. C. Aissy.

a Pause-café 2, c'est le surnom que donnent les
éléves d'un lycés à leus jeune assistante 26 ale,
beaucoup plus proche d'euz que des autorités Un
scénario qui veut s'appuyer sur la réalité des baniteues populaires, mais qui est aussi un dur peri
21 h 30 Magazine : L'Evénement
De H. Manune et I. Pause

De H. Marque et J. Besancon. 22 h 25 Documentarie : M. de ntarie : M. de Vaub guerre, homme de paix

## DEUXIÈME CHAINE : A 2

18 h 30 C'est la vie 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettre 19 h 10 D'accord pas d'accord

19 h 20 Emissiona régionales

19 h 45 Les grands partis politiques La majorité 20 h Journal

20 h 35 Variétés : Thierry Le Luron

20 h 35 Variétés : Thierry Le Luron
21 h 35 Téléfilm : Un dessert pour Constance
D'après D Boulanger ; réal. S. Maldorg. Avec
S. Bakaba et C Doukoure
Deux travallleurs, Mamadou et Bokolo, passent un
concours à la télévision pour payer le voyage de
retour d'un am maide Malgre quelques longueurs
et ambiguités, une bonne comédia légère qui
dénonce entre deux éclats de rire une France
hargneuse, raciste.
22 h 35 Magazine : Coups de théâtre
de G. Kahn.

# 20 h Les Jeux 20 h 35 Cinéma (cycle M. Pagnol): Nais Pium français de M. Pagnol (1945), avec Fernandei. B. Poupon. J. Bouvier. Arius. G. Kerjean. B. Pellegrian. C. Blavette (N. Bediffusion). Le 'its d'un nousure d'Aux-en-Provence séduit le fille d'un iermier de son père. Ceiul-ci veut le tuer. Le valet bossa, amouveux de Nais intervient. Inspire d'une nouveux de Nais intervient. Inspire d'une nouvelle d'Emile Zoila, ce film de Pagnui, traichement accueils en son temps par la orthque, est centré sur Fernandel, qui donne à son personnage une dimension tragique. 22 h 30 Journal

18 h 30 Pour les jeunec

19 h 20 Emissions région

19 h 55 Dessin animé

Les Jeux

FRANCE-CULTURE

TROISIÈME CHAINE : FR3

L'ours Paddington : Dialogue avec le feu.

18 h 55 Tribune Hbre

RUC (Rassemblement des usagers des publics.)

19 h 10 Journal

15 h 30. Bonnes a nouvelles, grands comédiens.
19 h 35. Jazz à l'ancienne,
19 h 30. Les progrès de la biologie et de la médecine :
10 rein.
20 h. Nouveau répertoire dramatique : c la Maison sams jardin », de D. Galiby. Avec : C. Laborde,
M. Laisné, A. Lengiet, D. Gabily.
22 h 30. Nuits magnétiques : Instants de colère.

FRANCE-MUSIQUE

IS b 2 Six-Bult: Jazz Lime; 18 h 30. Concert (en direct de l'Auditorium 106): œuvres de Scariatti. Monod. Nigs. Philippot. Jolivet. avec Anna-Stella Schie; 20 h. Concours international de guitare.

28 h 30. Concert (salle Pieyel, 12-11-80): « Wessendonck-Lieder ». « Prélude et mort d'Isolde » (Wagner): « Concerto pour cor et orchestre », « Mort et transfiguration », poème symphonolque (E. Strauss). par l'Orchestre national de France, dir. W Schmid, avec U Trekel-Burckhardt. mezzo-soprano. H Baumann. cor.

mann. cor.

22 h. 32, Ouvert la nuit : Le lied schubertien, e sur des textes comiques > : 23 h. I. Xenakis (Ravel. Brahms, Bach, Varèse, Messiaen, Stravinski, Zenakis, Debugger

## Vendredi 13 février

#### PREMIÈRE CHAINE : TF I 12 h 15 Réponse à tout

12 h 30 Midi première 13 h Journal

13 h 35 Emissions régionales

16 h 30 Les quatre fantastiques

16 h 50 Croque-vacances
Inuit; 16 h. 57, Bricolage; 17 h. 2, Variétés;
17 h. 5, Isidore le lapin; 17 h. 8, Infos-magazine;
17 h. 26, La famille ours au Far-West; 17 h. 32,
Variétés; 17 h. 39; Les Harlem Globe-Trotters.

18 h TF 4
18 h 20 L'ille aux enfants
18 h 45 Avis de recherche

19 h 10 Une minute pour les femmes A propos du Salon du tourisme (3). 19 h 20 Emissions régionales. 19 h 45 Les paris de TF 1

20 h Journal 20 h 35 Opérette : Un de la Canebière

20 h 35 Operette: Un de la Canebière
De R. Sarvil et H. Allbert, musique de V. Scotto,
mise en scène F. Lopez, avec A. Merkès, J. Piervil,
A. Cristi, S. Burles, M. Dunand...
22 h 35 Variétés: Les comiques associés
Avec A. Métayer, M. Lagueyrie, S. Joly, J.-C. Montells, J. Charby, J.-C. Poirot.

23 h 5 Journal et cinq jours en Bourse

#### DEUXIÈME CHAINE : A2 10 h 30 A.N.T.I.O.P.E.

12 h 5 Passez donc me voir

12 h 30 Série : les Amours des années folles 12 k 45 Journal

13 h 35 Emissions régionales 18 h 50 Face à vous

14 h Aujourd'hai madame Les artisans de l'éphémère. 15 h Série : les Tambours de l'hiver 16 h Magazine : Quatre saisons

17 h La télévision des téléspectateurs 17 h 20 Fenêtre sur... le monde de la danse

Mes mains ont la parole; Zora la rousse.

18 h 30 C'est la vie

18), 12 h.

LE SOLEIL EN FACE (Pr.): Tourelles, 20° (384-51-98), J. 21 h.

LE SALON DE MUSIQUE (Ind.), v.o.): 14-Julitet-Parnanse, 6° (328-56-00), ls 17, 20 h. 30.

10 in 30 C est 12 vie 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres 19 h 45 Top club 20 h.

19 h 45 Top club 20 h.

20 h 35 Feuilleton : le Mythomana

20 h 35 Feuilleton : le Mythomane

TRIBUNES ET DÉBATS

JEUDI 12 FEVRIER Le professeur Nahavandi,

ancien recteur de l'université de l'éléran, est l'invité du journal sur R.T.L. à 18 heures.

— Le Père François Russo, jésuite et scientifique, répond aux auditeurs, sur le thème « La paransvehologie et les stigmatisées »,

psychologie et les stigmatisées », à l'émission « Le téléphone sonne », sur France-Inter, à 19 h. 15.

● La police a investi, mardi soir 10 février, à 20 heures, un appartement de Chambéry (Sa-voie) d'où étaient diffusés les programmes de Radio-Ellébore. Le matériel de la station a été saisi.

saisi.

Radio-Ellébore a été créée en 1980 et diffusait des émissions les mardis soir, entre 19 h 30 et 21 heures. Celles-ci n'ont jamais été brouillées par les services de

21 heures. Celles-ci n'ont jamais été brouillées par les services de Télé-diffusion de France, ni interrompues par la police. Les animateurs de Radio-Ellébore donnent un nouveau rendez-vous à leurs auditeurs mardi 17 février, sur 102 MHz, modulation de fréquence. — (Corresp.)

20 h 35 Feuilleton: le Mythomane
N° 4: Un pantalon tout neuf (réal. M. Wyn, avec
F. Perrin, S. Delair, J. Balutin, M. Dalio).
Comment on fabrique une fause relique pour les
nostalpiques du nazisme, et ce qui s'ensuit...
21 h 35 Apostrophes
Magazine littéraire de B. Pivot. D'Anne Golon à
Philippe Sollers: le roman dans sa diversité.
Avec F.-R. Bastida (FEnchanteur et nous), J.-L.
Edine (les Scripains sur la selletts). A. Golon (Angelique au Québec), J. Lanzmann (Eue des mannours).
P. Modiano (Une féunesse), P. Sollers (Paradis:
Vision à New-York).
22 h 55 Journal 22 h 55 Journal

23 h 5 Ciné-club (cycle Maurice Piaiat) :, Nous ne th 5 Chiercum (Cycle maurice Finally 14 nous ne vielilitons pas ensemble Film français de M. Fialat (1972). Avec J. Yanne, M. Jobert, M. Meril, J. Galland, M. Risch, C. Fabrega. (Rediffusion.)

## TROISIÈME CHAINE : FR 3

18 h 30 Pour les jeunes Contes du folklore japonais : Le jeune prêtre ; Des livres pour tous : le dictionnaire encyclopédique

18 h 55 Tribune libre Le C.N.P.F. (Conseil national du patronat français).

19 h 10 Journal

19 h 20 Emissions régionales 19 h 55 Dessin animé

Les aventures de Tintin (le Secret de « la Licorne »). Les leux

20 h 30 V 3 - Le nouveau vendredi : le Tchad Jean-Claude Criton a enquêté sur place. Il fait le point de la situation après deux mois de présence libyenne.

21 h 30 Téléfilm : Ange gardien

n so terenin : ange gardien Scénario T. La Peyrade : réal. J. Drimal Avec : C. Maurier, J. Serre, F. Olivier, P. Bruno, etc. Les tumultueuses relations entre un gardien de cometière à l'imagination toute méditerranéenne et la veure tracassère d'un grand homme. 22 h 25 Journal

22 h 45 Magazine : Thalassa Le cinéma et la mer.

## FRANCE-CULTURE

PRANCE-CULIUKE

9 h 7. Matinée des arts du speciacle.
10 h 45. Le texte et la marge : « Astrologie solaire »,
avec A. Cozannee.
11 h 2. Libre parcours récital : M.-C. Girod, piano.
au Festival Estival de Paris 1980.
12 h 5, Agora : « Anna d'Autriche », avec C. Dulong.
12 h 45. Panorama.
13 h 30, Musique extra-européenne.
14 h. Sons : Scénes de la vie rurale.
14 h. Sons : Scénes de la vie rurale.
15 h 5. Un livre, des voix : « Bagatelle », de M. Denusière.

zière. 14 h 47. Un homme, une villa : Balzac à Vendôme, Saché et Paria. 15 h 50, Contact.

h. Pouvoirs de la musique.

h 30. Bonnes nouvelles, grands comédiens.

h 25. Jazz à l'ancienne.

h 30. Les grandes aventures de la science moderne
Les volcans.

Les volcans.

26 h. Famille et solitude.

21 h 30, Black and blue : Charlle Parker.

22 h 30, Nuits magnétiques : Instants de colère. FRANCE-MUSIQUE

FKANCE-MUSIQUE

9 h. Le matin des musiciens: L'oratorio romantique: Franz Liszt.

12 h. Musique de table: « Le dibale à 4 x. ballet (2° acte), de A. Adam, dir. R. Bonynge; 12 h 35.

Jazz: Bill Evans; 13 h. Actualité lyrique.

14 h. Musiques: Les formes vocales dans les musiques populaires; 14 h 30. Les enfants d'Orphée: 15 h. Musique-chorale: Cantate 21. de Bach, dir. H. Rilling; 16 h. Musique de chambre (Ivas, de Falla, Martinu); 17 h. Concert Maria Callas - Benjamino Gigli (Meyerbeer, Mozart, Massenet, Ciléa, Charpentier, Giordano, Rossini, Donizetti).

18 h 2. Six-Huit: Jazz time: 18 h 30, Magazine de D. Lemery.

h Z. Six-Huit: Jazz time: 18 h 30, Magazine de D. Lemery.

b. Concert (an direct de Stuttgart): c Symphonie no 1 > (Schumann): c Roméo et Juliette > suite de ballet (Prokofley), par l'Orchestre symphonique de la Radio de Stuttgart, dir. Sergiu Celibidache.

h 15. Ouvert la nuit: Portrait par petites touches: Chopin, par A. Goreg; 23 h 5, Vieilles cires: Moritz Rosenthal (Lizzt, Strauss, Chopin); 0 h 5, Jazz Forum.

## SALLE DES VENTES

Métro Latour-Maubourg - 3, av. de la Motte-Picquet-7e - 551-73-67 Du 13 FEVRIER au 1ª MARS INCLUS MISE EN VENTE AU PUBLIC

AU REZ-DE-CHAUSSEE :

## IMPORTANT LOT DE TAPIS ORIENT ET CHINE (faits main) ayant acquis leurs droits de douane, vendus à la pièce cu par lot (avec certificat d'origine et leur photo).

GBOUM, NAIN, ISPAHAN, EASHMIR, PAEISTAN, TURQUIE, PERIN, SIN-EIANG...

Au sous-sol : LOT D'IVOIRES ET DE PIERRES DURES SCULPTÉS DE CHINE ET DU JAPON, vendus à la pièca LA VENTE AURA LIEU Tous les jours, même le dimonche, de 11 heures à 20 heures, sans interruption.

## CARNET

Naissances — M. Gérard COUTURIER et Mme. née Aliette Sauty de Chalon, laissent à Clémence et Louise la Jole d'an-

Pierre, Paris, le 24 janvier 1981. — M. Bruno RIME et Mine, née Béatrice Blain. et Juliette, ont la joie d'annoncer la naissance de Elodie Marie, le 30 janvier 1981. 59. rue de Patay, 75013 Paris.

— Serge et Alain Goudouneix, Denise Iblar, ses enfants, Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ont le chagrin d'annoncer la mort de Marie Rose HERMEL,
endormie dans le paix de son
Seigneur dans en quatre-viugt-dixneuvième année.
Une messe a été dite dans sa
paroisse, à Meylan-le-Haut, le
11 février, à 10 heures.

— On nous prie d'annoncer la décès de Mme Antonine KUPIEC. MME Antonine KUPIEC.
Les funéraliles auront lieu le vendred 13 février 1981, au cimetière du
Père-Lachaise.
On se rassemblera devant l'entrée
principale, boulevard de Mémimontant.

 M. et Mme Maurice Lambiotte et leurs enfants,
Mme Sylvie Lambiotte, ses enfants et petits-enfants,
M. et Mme Robert Schmit et

leurs enfants,

Mme France Lambiotte, ses en-Mine France Lambiotte, ses enfants et petits-enfants.

La baronne Henry de Bastard,
Alme Romain Hannebicque,
ont la douleur de faire part du
décès de Mine Jean LAMBIOTTE,
née Warthe Barth Well.

nee Marthe David-Welli, survenu le 8 février 1981. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité. Mme Suzanne Vattler
2 la douleur de faire part du décès

Robert TELDY-NAIM, MODET TELDY-NAIM,
membre
de la Société des gens de lettres,
de l'ADELF et du Pen-Club,
ancien des Brigades internationales,
eugagé volontaire en 1840
à la Légion étrangère,
militant de la Résistance
au réseau Compat.

au réseau Combat, survenu le 31 janvier 1931 60, rue Fondary, 75015 Paris,

On nous pris d'annoncer le rappel à Disu du général d'armée Claude VANBREMEERSCH, grand-officier de la Légion d'honneur, survenu le 10 février 1981, à l'âge de soixante ans, muni des sacrements de l'Eglise. De la part de :

Mime Claude Vanbremeersch, son épouse.

Patrick et Sophie Devedjian et Peter et Anne Vanbremeersch et leurs enfants, Gilles et Christine Vanbremeersch

et leurs enfants. Denis Vanbremeersch.

ses enfants et petits-enfants,
Mile Marie-Amélie Vaubremeersch,
Du colonel et Mme Robert,
ses sœurs et beau-frère,
M et Mme Pierre Wallut et leurs M. et Mine Pierre Wallut et leurs enfants, ses beaux-parents, beaux-frères et belles-sœurs. La cérémonie religieuse sera célé-brée en l'église Saint-Louis des Invalides, le lundi 16 février, à 10 h. 30.

10 h. 30.

La messe d'inhumation nura fieu le mardi 17 février, à Vitry-lès-Cluny (Saone-et-Loire), à 11 heures.

Ni fleurs ni couronnes, des prières.
13, place Joffre.
75007 Paris.

[Le Monde du 12 février.]

Anniversaires En ce troisième anniversaire tous ceux restés fidèles au souvenir de

Daniel NAHON auront pour lui une pieuse et affectueuse pensée. Avis de messe

— Il est rappelé que la messe, qui sera célébrée en souvenir de Jacques SOUCHERE, aura lieu le vendredi 13 février, à 11 heures, en l'église Saint-Thomas-d'Aquin.

## les VENDREDI, SAMEDI

DINERS JAZZ . 272-87-82 **...** 



Apartir de 60F.

Grand choix de coloris Petite et grande largeur Devis grabuit pose par specialistes

334 rue de Vaugirard Paris 15e 842.42.62/250.41.85

egnes Auditeu

42.02.02.02.0 - 200 n in the construction (Africa)

> बर क्लाब्ब क्षेत्र के के 🕭 🕸 🔻 in them. African 。 1995年 李**州**-1995

4 10 Mg 人名英马纳德 寶

TECHN Societe d'ENGINE

in comment de 1991 (s

2012/09/20 20:00

the second the second

HE LETTON Anna gran 40.00 na i primary n was a mag to francis

At 10 WH C 19.157 \$42 Of the State and र प्राप्त के अधिक क्रिकेट की TEL-47 . Le Fett Gave Box

SOCIÉTÉ ENGRAIS UN TOTALEUR

AGRENOME Pour sa la la la la communa régionale TH REIMS

- REIMS

STICIEN





REPRODUCTION INTERDITE

CARTE

 $\frac{2}{7} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}$ 

\_\_\_ 5+7A

Miller S

-----

· Erat

\_ - • - : " ;

.

- 2-

70 E 61

20° 87800° is \$1%

inh : Hills (1841), seec Formande... ! G Kerjean, B Pelin-

F. G. Reticals, B. Pelind Tusted). The Collection sent is for a Collection sent is for a national sent is may Zolo, as files de-line and lemps for a scales, qui donne à son trappess.

gia est de la méditeire :

stique i e la Mation y Avec : C Laborac stilly. cotante de colore.

ind achielminist, a sur B. I Adiesa Herr M. Siperiles, Lacasa

ell to being being windspression toward

<u> densi sp Estronic</u>

and the property of the second of the second

eal di Deltopul America Visto Bi Berlin IIII International Estatuario La Labora Magazi Internationale

a Bioministry surprise at the

Note: Appelling and

DE 4 SEPT & SELECT

Market & Mr. E. William

the first program of the state of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

ま 2.8 mm ション・コート 2.8 mm を 2.8 mm ション・コール 1.8 mm か か 1.8 mm か 1.8

2 CB 12 7

Ministration of the state of the second tension to

45.5

TAPIS

7 - A. S.

•

1/2

\* \*\*\*\*\*\*\*\*\*

. ಆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಡಿಕ್ಟ

RBB - 🔄 70年4月

**拜**3

ids comédiens.

\*\*\* LE MONDE - Vendredi 13 février 1981 - Page 25

OFFRES D'EMPLOI 65,00 76,44 DEMANDES D'EMPLOI 17,00 20,00 IMMOBILIER AUTOMOBILES 50,57 50,57 50,57 43,00 43.00 43,00 PROP. COMM. CAPITALIX 141.12

3 semaines à l'étranger.

## ANNONCES CLASSEES

**BANQUE PRIVÉE** PARIS 80

Filiale d'un important

Groupe Financier français

recherche

un cadre

Spécialiste

de la Clientèle Privée

6 années d'expérience (bourse, titres, gestion de

Il devre gérer et développer un portefeuille im-

portant et posséder un niveau de culture et d'éducation lui permettant d'assurer avec alsance

des contacts commerciaux avec une clientèle

Adresser lettre avec c.v. no 26.497, PUBLICITÉ ROGER BLEY

101, rue Réaumur, 75002 Paris.

rciales) le candidat aura un minimum de

ANNONCES ENCADRÉES La mas/cal. T.C. Le non/col. OFFRES D'EMPLO! 43,52 37.00 DEMANDES D'EMPLOI 11,76 IMMOBILIER 28.00 32.93 32,93 32,93 AUTOMOBILES **AGENDA** 28.00

OFFRES D'EMPLOIS

**Jeunes Auditeurs** 

Un des premiers Groupes Français de produits de grande diffusion dont les activités internationales sont en fort développement, constitue une équipe d'auditeurs internes

Ces jeunes auditeurs de formation supérieure : H.E.C., E.S.S.E.C., SUP.de CO, SCIENCES PO, ont une première expérience d'audit interne ou externe de 2 à 4 ans, ils parient

deux langues étrangères, dont couramment l'anglais. Basés à Paris, ils effectuent chaque année 5 ou 6 missions de 2 à

Le Groupe est susceptible d'offrir après quelques années des

perspectives d'évolution dans les différents domaines de son

Les candidatures, lettre manuscrite, C.V. et prétentions, sont à

adresser sous réf.LM à : EMPLOIS ET CARRIERES, 30, rue Vernet, 75002 Paris.

Tous les dossiers seront traités directement

par l'entreprise avec une discrétion totale.

estinés à réaliser des missions d'audit comptable et opérationnel dans l'ensemble de ses filiales en France et à l'étranger.

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

OFFRES D'EMPLOIS

## la Fnac

### une informatique en temps réel

Précurseurs voici plus de 5 ans. nous avons. à travers un réseau de terminaux installés en magasins (près de 300), continué à développer notre informatique

En 1980, l'évolution tout entière de nos systèmes centraux nous a conduits à remplacer une partie importante de notre équipement et à réfléchir sur de nouveaux projets informatiques.

A ce jour nous poursuivons notre développement et étudions la conception et la mise en place de ces nouveaux proiets (en particulier l'installation de systèmes autonomes dans nos unités de province).

Diplômé d'une grande école (X, Centrale, Mines...), même débutant, ou titulaire d'un D.U.T. et d'une Miage avec 2 ou 3 ans d'expérience, vous pourrez faire valoir une connaissance de l'informatique de gestion et intégrer notre équipe

### Analyste programmeur

Ce poste est à pourvoir dans le centre de Paris

Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae, devront être adressées à Philippe Vuitteney, FNAC. Service Recrutement at Formation 101, rue du Cherche-Midi, 75006 PARIS.



## emplois régionaux

## TECHNIP

Société d'ENGINEERING

recherche pour son Etablissement de l'OUEST, situé près de LA BAULE

#### INGÉNIEUR D'ÉTUDES MÉCANIQUES Diplômé

Possédant de bonnes connaissances théoriques et pratiques de la conception, de la construction et du fonctionnement des machines tournantes, pompes, compresseurs, etc. utilisés dans les industries PETROLIÈRES et PETROCHIMI-QUES et des codes français ou étrangers correspondants.
Affecté à la section MECANIQUE du département Études, il participera à la préparation des spécifications techniques des machines, au choix des fournisseurs, au suivi de la construction et de la réception, ainsi qu'aux études d'installa-

tion et aux problèmes de mise en service. Deux années minimum d'expérience dans ces domaines. Bonne connaissance de la langue anglaise indispensable.

## INGÉNIEURS D'ÉTUDES

Affecté à la section PRÉPARATION du Départer Études, ils assureront la liaison entre les Procédés et les

A la tête d'une petite équipe de dessinateurs, ils seront res-A la tête d'une petite équipe de dessunateurs, us seront res-ponsables de l'élaboration de dossiers concernant des projets importants (schémas, implantations, spécifications, règles de sécurité et de protection, etc.) concernant des installations PÉTROLIÈRES on NUCLÉARES. Ces postes conviennent à des INGÉNIEURS DIPLOMÉS possedant impérativement une expérience de trois ou quatre années dont une partie en bureau d'études dans une société

d'engineering. Connaissance de l'Anglais indispensable.

## INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN Diplômé

Affecté au Service ÉLECTRICITÉ du département Étades, il devra avoir une bonne comaissance des matériels HT, BT et des machines tournantes utilisées dans les industries PÉTROLIÈRES ou PÉTROCHIMIQUES, ainsi que de

leur installation.

Il participera à l'élaboration des schémas de distribution électriques, à la rédaction des spécifications techniques des matériels, au choix des fournisseurs et aux études d'installa-

Deux années d'expérience dans ces domaines sont indispensables, ainsi qu'une bonne connaissance de la langue anglaise. INGÉNIEURS PROCÉDÉS

CADRE TECHNIQUE

CHAUDRONNERIE

**APPAREILS SOUS PRESSION** 

Niveau INSA ou CNAM

Age: environ 30 ans.

Ayant plusieurs années d'expérience en chaudronnerie pé-

Le candidat sera chargé de la conception et du dimensionne-ment d'appareils chandronnés et pourra être amené à déve-lopper des méthodes de calcul propres à sa spécialité, notam-ment en matière de vibration et séisme.

codes de construction chaudronnerie est indispensable. Des comaissances en métallurgie, en mise en œuvie des métaux en fenille, liées à des notions de contrôle non destructifs se-

Une bonne connaissance de la ré-

Anglais indispensable.

Ils seront chargés des études de base pour la conception et la réalisation d'ensembles industriels importants dans les do-maines PÉTROLIERS ou NUCLÉAIRES.

Dans le cadre d'une équipe d'ingénieurs, ils aurons pour tâches principales les études de schémas de procédés, la spécification de l'ensemble de l'équipement et la définition

Ces postes conviennent à des INGÉNIEURS DÉBU-TANTS (une formation interne est assurée) ou possédant déjà une expérience de l'engineering. Leur formation d'ingé-nieur sera de préférence axée sur le Génie Chimique et, si possible, complétée par une spécialisation dans les domaines PÉTROLIERS (E.N.S.P.M.) ou NUCLÉAIRES.

Connaissance de l'Anglais indispensable.

Adresser C.V. et prétentions à TECHMP - Le Petit Gavy, Route de Saint-Marc, 44600 SAINT-HAZAIRE.

## (discrétion assurée).

Bureau d'Etudes Techniques syt s/seige à MONTREUL (93) recherche pour son département pour son département e Energie et Environmement » (D.E.E.).
TECHNIC.(NÉ) SUPEREUR(É) DIPL. en génie alimatique — Ayent eq. années de prat.
Cap. d'assurer l'étude, la surveill., le contr. d'exploitat. d'affaires importantes.
Not. énergies nouv. souh. (notam. en géothermie).
— Cont. ausér. à envisager.
Ecr. avec CV. prét. Bous ét. 4431 à O.P.F.. 2. rue de Sèze, 75009 PARIS, qui trans.

#### capitaux propositions commerciales

RÉFRACTAIRES
SOCIÉTÉ BRITANNIQUE
FABRIQUANT RÉFRACTAIRES
Techerche agents en France,
Belgique et région de la Surre
SPÉCIALISTES DE FORMES

SPÉCIALISTES DE FORMES
MOULÉES PAR PROCESSUS
BREVETÉ
Bien Introduit dans acièries,
verrenes (cristal et bouteilles)
etc., avec busses, sièges de
bussites, flotzeurs
aires qu'une très large gemene
d'autres produits
Adresser produits

## occasions

MOQUETTE PURE LAINE PRIX POSÉ

chez les marchands de journe à Paris et en banlique.

Important bureau d'études techniques de bâtiment et d'infrastructure dont la siège est à MONTREUEL (93) P.M.E. RECRUTE ingénieur génie civii (ETP, AM, INSA ou équivalent) ayant 2 à 3 années d'arpérience dans la coordination d'étude et de traveux bâtiment ou B.E.T. Ecr. avec C.V. et prét... s/rét. 4423, à O.P.F., 2, rue de Séza, 75009 PARIS, qui transmettra

ELECTRONICIENS RADARISTES - Tel. : 790-40-30.

## information

divers

POUR TROUVER

## **EMPLOI**

LE CENTRE D'INFORMATION SUR L'EMPLOI vous propose GUDE COMPLET (230 pages) Extrats du sommaire: 3 types de curriculum vitae: Rédact, examples, erreurs à évit. La graphologia et ses pièges. e 12 méthodes pour trouver l'emploi désmé; avec plans. l'emploi désmé : avec plans.

Réussite entretiens, enterLes briss réponses aux rests
Emplois les plus demandes
Pour informanons, écrire CIDEM,
5, sq. Mondovy, 78 Le Cheanay

Pour bien choisir votre métic FRANCE-CARRIERES

## INGÉNIEURS P1

Jeunes Technico-Com.

COMPTABLE connaiss. angleis indispensable Sonre s/m 7.897 le Monde Pub. 5, rue des Italiens. 75009 Paris

NEUBAUER PEUGEOT-TALBOT

**EXCEPTIONNEL!** En février, commandez votre PEUGEOT ou votre TALBOT 8' AU TARIF DE JUILLET 80 M. Gérard, 16. : 821-80-21.

## et lecons

MATH.-PHYS.-CHIMIE per prof. Returapeoe repide Bec. P.C.S.M.

propositions diverses

chez les marchends de journa à Paris et en bantieue.

LORET

45600 SULLY-SUR-LOIRE

Procession forestière et chasse. Préf. dépts 45-41-18-89-58. Scr. sous n° P 200.454, HAVAS

Paris, 136, av. Ch.-de-Gaulle 92522 NEUILLY-SUR-SEINE

VESINET TRES BEL HOTEL ARTICULIER CLASSIQUE éception 90 m. 5 chbres. bains, dépendances, gar...

SAINT-MOM-LA-BRETÉCHE

Luxueuse maison, was splendide e/golf. 300 m². a/2 neveaux, gd iv. + 7 p. gd cft. sous-sol englais 180 m² aménagé. Grand garage. Sur tertain 3.660 m². Téléphone: 227.00.52,

Cause départ, particulier vand à 100 km de Paris entre PITHIVIERS

entre PITHIVIERS
et SULLY-SUR-LOIRE,
belle propriété sur 1.300 m² de
terrain enwon, piac., min-golf.
Prn.: 890.000 F, Tél. bureau :
576-22-97 et aorès 18 houres.
Téléphone : 569-45-49.

#### secrétaires

SECRÉTAIRE souhaité irès bonne puverture d'esprit et présentation, ambinon, trav. intéressent, saleire selon capacités. Se près. ce jour : 39, Chemps-

#### **DEMANDES** D'EMPLOIS

J. F. donnarait cours at effect. traductions anglars et italien, 225-43-37. Mme Pizzuti, h. rep. A LA RECHERCHE

d'une SECRÉTAIRE BILINGUE ? GR Intérim, 225-59-25. Ingénieur A.M. 35 ans, 10 ans exp. structures B.A. + formation complémentaire en enelyse numérique, recherche opérationnelle et informatique, cherche situation en informatique scientifique. Ecr. s/m 026357M a R.-Presse, 85bis, r. Résumur, 75002 Paris.

J.F., mécanographe, aidecomptable, dactylo, conn. télex, petir secrétariat, cherche place stable Paris ou bentieue. Ecr. Mr GAUTHIER Ch.

4, rue de l'Abbe-Deurit, 93140 BONDY. Cabineta de Recrutement ou recherche directe,

Je cherche situation nouvelle tous azmuts. Responsabilités.

initiative, tonus, passion, qualitée commerciales. DiRECTRICE d'Eudes Urbaines, 50 ans, j'si mané à bien contacts à haut niveau et résigations pour collectivités locales. Grande expérience polyvalente et humaine. Disponible de suite.

Ecr. s/rr 400 m. Régie-Presse. 85 bie, r. Régiernur, 75002 Paris.

## L'immobilier

#### appartements ., achats

ACH, COMPT. SANS CREDIT 3-4 P., bon quartier, préfère rive gauche. Min Faure : 261-29-78 ou la soir : 900-84-25. JEAN FEUILLADE, 54, ev. de Li

Motte-Picquet 16', 588-00-75 techerche Paris 16' et 7' pour tons diems appts tres surf. et mmeub. Paiement comptant.

#### locations non meublees offres.

IMML NEUF, GRAND LUXE CHAMPS-ÉLYSÉES

JAMAIS HABITÉS : JATTIANO RADITLO, Studios à parter de 34 m²,
3.185 F charges comprises.
2 pièces à partir de 62 m²,
5.000 F charges comprises.
Culsine et selle de bains entièrement aménagées avec peintures
et tentures murales.
VISTE SUR PLACE
18-22, rise de Berri (8²)
pu pragagingments

SAVEG. - 524-46-88.

RANELAGH dans immsuble an-cien piarre de taille, bon standing, 3 P., 75 m² double living + 1 chambra. REFAIT NEUF, 2.800 F + charges. 293-89-36.

Région parisienne

GIF-SUR-YVETTE PRES R.E.R.

C.P.H. IMMOBILIER Tél.: 012-12-12.

## locations

Région parisienne CRÉTEIL 10' PARIS studios meublės, linge, varsaelle, mėnage compris, parking. 700 F mensuel. GANDOLFI, 73, rus Chéret. Tél. 207-12-56 - 883-04-69.

Famille en mission 4 mois mars-juin rech. 4 p. meub. Culs. équipée. Chambre bonne, park. 18°, 8°, 15°, 7°, Tél., 727-36-84. OFFICE INTERNATIONAL

2 bans, dépendences, ger., 2 votures, jardin boué clos. 1 500 m² - EXCLUSIVITÉ. AGENCE DE LA TERRASSE LE VÉSINET - T41, 978-08-90. Nous garantissons vos loyers. services gratuits. 272-02-62.

( Région parisienne ) Pour Stès auropéennes cherche villes, pavillons pour Cadres Durée 2 à 5 ans. 283-57-02.

# A VENDRE ALLIER. Proximité de le forêt de Tronçais: 1) Prairie de 12 ha, bordant sur 1,200 m. le Cher; possib, de construre; avec feune tutale de Chénes attenunts, de 1 ha 80 s. 2) Propriété: Maison, it cft. avec dépend, tertain attenant, 1 ha 40 a; petite pièce d'eau. 5'adresser Mª LAFFOURRERE, notaire à CERILLY (Allier). Téléphone: 67.50.01.

Spiendide propriété de standing sur 15.000 m². Bâtisse rénovée. 420 m² habit. Piscine, dépensoleit, calme, conf. Prix 2.250.000 F - (91) 54-92-93.

POIGNY-LA-FORET - Village Maison bourgeoise pouvant convenir à plusieurs familles, comprenant : 9 PÈCES PPALES, 2 santares, cus., 2 dépand, aménagées. S/parc 4.000 m². PRIX 1 500.000 F AGENCE DU VIEIL-ORME Tél. : 486-30-92 ou 31-10.

LE PERREUX caractère 240 m' habitables, luxueusement iménagé, Jardin clos 1.100 m'. Mason garden, Garson. Mason gardien, Garage. 1.890.000 F - Tél. 340-72-06.

## propriété aucaptionnelle, cairre, sur ter. 1.700 m², agréable ma-son de style 350 m² habitable, lout confort préprié réception

son de style 350 er nebrause, fout conflort, grande récaption. Prix 3.200.000 F. Cabinet J. Rombaut, immobiler, 10, ave-hue Guynemer, 78170 La Celle-Sent-Cloud. Tél.: 918-53-53.

Jok TERRITORE DE CHASSE de 148 hecteres. Bois et plane dont érang 5 hecteres.

Bâtiments forme à restaurer. Possibilité réduire superficié à 51 héctares du 97 héctares S.B.S. VILLEMURLIN.

## IMPORTANTE SOCIÉTÉ DE VENTE D'ENGRAIS

UN INGÉNIEUR

AGRONOME pour sa délégation régionale

de REIMS Catte activité convient à un ingénieur délà expérimenté, apre à étable d'excellents contacts avec les agriculteurs, les organisations professionnelles agricoles, les services officiels de l'agriculture, les coopératives agricoles et les négociants

> Adresser curriculum vitae à : S.M.S.T. 3, rue Paul-Cèzenne. 75008 PARIS.

## C.H.R. DE REIMS

Recherche pour son informatique médicale **ANALYSTE STATISTICIEN** Connaissances de DOS/VSE et du langage APL

appréciées. ÉCRIRE : Direction du C.R.L.H. 23, rue des Moulins, 51092 REIMS Cedex. CABINETS COMPT ABOUTE
Comprable agréé)
AIME et ALBERTVILLE (Bavole)
recherche COMPTABLES minn.
D.E.C.S. 2 ans de pratique an
cabinet, libérés oblig, mât. ou
peunes stagaines experts compt.
Ecr. s/m 342 SUDEM, 17 bit de
la Colonne, 73000 CHAMBERY. ASSOCIATION CENTRE SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF JEAN-VILAR,

Place Jean-Viler, 49000 ANGERS. Tel. (41) 88-97-28

Animateur (trice)
temps complet pour prendre en
charge la responsabilité snimaton et gastion de l'équipersent
comprenent, salles spectrale cinéma, activités diverses
(1.500 achérents - 7 permenents - 30 vacatames).
Expérience augée.
Dossier candidature à retourner
au Centre avant le 1º mers 1981.

Importante Société, productrica et transformatrica de papier en amballages, centre de la France. recharche

CADRE SUPÉRIEUR RESPONSABILITÉ COMMERCIALE

de plus haut niveau en collabora tion étroite avec la Directio tion étroite avec la Direction Générale
Ce poste, qui peut être évolutif, exige d'avoir vect une expènence commercrete, d'accepter des déplacements, de posséder un véritable esprit d'orgnissition et de faire preuve d'un dynémisme raisonné.
Ecrire avec C.V. et photo :
SEL-F - 31, rue Saint-Paul, 87000 LIMOGES.

pour adultes étrangers cherche PROFESSEUR. Min. 30 ans. Exp. méthodes CREDIF saigée Pien temps. Poste permanent. Cadre très agréable. Env. C.V. dét. à RISTITUT DE FRANÇAIS

SOCIETE DE CONSELS
JURIDIQUES recherche
JURISTE
OU FISCALISTE
ayant expérience droit des
sociétés.
Bonne rémunération et situation
d'avenir Adresser lettre manuscrite C.V. et photo à : M. P. SANS 7 bis, rue du Général-Cérez 87000 LIMOGES,

### offres d'emplois internationaux

recherche d'urgence (Afghanissen, Erythtée, Iran, Kurdistan), Chrittissens et AMESTHESISTES Ourée 1 mois - Tél.: 828-38-81.

ANNONCES CLASSÉES TÉLÉPHONÉES

296-15-01

101 F-2 tout confort 10 Chambre + living Douche, wc. 828-63-79. MEDECINS SANS FRONTIERE

APPARTEMENTS NEUFS

## meublées offres

#### locations meublées demandes

recherche pour se direction beaux appts de standing 4 pièces et plus, 285-71-08.

Pour Diplomates, rech. appts Paris et villas Ouest résidentiels pour 10CATION ou ACHAT. Embassy-Service - 562-78-98 8, avenue de Messina, Paris-8

#### locations non meublées demandes

PPTAIRES Louez vos appart Part. cherche 2/3 pièces ensoleillé, minimum 40 m², dans 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5°, 14°, 15° arrond., de préf. dans encen Prix approvimatif : 2.000 F. Contect. M. Riou; 743-96-81, de 9 h. 30 à 12 h. 30.

## propriétés

A 3 KM CENTRE Aix-en-Provence

## SOLOGNE

NORMANDE
PONT-L'EVEQUE (141, 12 km
DEALVALLE, piem cantre ville.
IDEALE RETRAITE, MAISON style \* Deauville \* dama petit parc, quarrier calma. PARFAIT ETAT. SG, cuis. Squipée, 2 voc. salle bains, 5 chbras ti confort.
Garage 2 voit. + dépend., Tél.
Garage 2 voit. + dépend., Tél.
S'adresser : Agence ABSATIALE, 27 - BERNAY.
Tél. (18-32) 43-45-32.

POIGNY-LA-FORET - Village LUTIL I 135 km PARIS lois MANOIR, 12 pièces, rout corri. dépendences, sur 27 hs. dont éteng 6 hs. Possibilité augmenter superficie. S.B.S. VILLEMURLIN.

LA CELLE-SAINT-CLOUD

## domaines

B. d. To bestellt.

**保持 近心が**じ

## Les conseils d'architecture sont mai reçus en ville

De notre envoyé spécial

Montpellier. - Créés en janvier 1977, les C.A.U.E. (Conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement) existent aujourd'hui dans soixante-dix départements. Ils jouent un rôle d'information, de formation, de conseil et d'assistance auprès des particuliers, des associations et des élus. Leurs services sont gratuits. tout intéressés aux petites villes et aux zones rurales. Au colloque organisé à Montpellier au début du mois, ils ont recherché comment ils pou-vaient intervenir en milieu urbain.

La première difficulté rencontrée est celle de l'information. A partir de vingt-cinq mille habitants, il est necessaire de travailler au niveau du quartier, avec les associations, les comités de quartier, etc., de faire circuler l'information de l'administration vers les associations en particu-lier et de celles-ci vers l'administration. Mais cela n'est pas toujours souhaité par les intéressés. Certains élus auraient tendance à privilégier ce qui est utilisable dans le cadre d'une lutte électorale et à oublier le reste. Cette situation ne favorise pas une politique d'aména-gement cohérente. Il est très difficile d'assurer un rôle de conseil dans une ville où la lutte pour le pouvoir municipal fait rage et où les proiets d'urbanisme sont bloqués pour des raisons administratives. . Les objectifs des C.A.U.E. sont clairs, déclarait un des participants au colloque, mais comment les réaliser si nous ne

· Journée portes ouvertes aux 4 000 • à La Courneuve, – La Confédération nationale du logement organise le 28 février une journée portes ouvertes à la Cité des 4 000 logements, à La Courneuve. L'état lamentable dans lequel se trouve cet en-semble immobilier, propriété de l'Office public d'H.L.M. de la Ville de Paris, a amené les locataires à ne pas payer leur loyer de décembre 1980 (le Monde du 6 février).

sommes pas relayés efficacement

Une des solutions proposées pour

D'après certains responsables pré-

sents à Montpellier, les C.A.U.E.

parviennent à susciter des désirs

mais pas à les satisfaire », à cause

d'un manque chronique de moyens.

M. de Senneville, représentant la direction de l'architecture, a lui-

même constaté qu' « il existe très

peu d'expériences concrètes et

convaincantes de l'intervention d'un

complexe . Mais d'après lui les moyens dépendent du niveau de sen-

sibilisation des collectivités locales

Il est hors de question de faire vivre les C.A.U.E. si les collectivités

locales n'en éprouvent pas le

besoin. - La subvention de l'Etat

semble n'être qu'une solution inter-

médiaire en attendant qu'un mode de

milien urbain ne doit pas se canton-

ner à quelques séalisations ponc-tuelles, mais aider à révéler certains

déséquilibres nés du développement

la moitié de la population du dépar-

tement, et il est probable qu'on peut

regretter mais il faut en tenir compte

par le pouvoir exécutif.

POINT DE VUE

ENVIRONNEMENT

## Douarnenez et le nucléaire

DEF MICHEL MAZEAS (\*)

ANS un ∢ Point de vue » paru dans le Monde du 7 janvier, deux adjoints socialistes de Douamenez ont exposé leur position sur ce qu'ils disent être l'objet d'une améliorer ces relations consisterait à intégrer des représentants des municomédie : à savoir la perspective des cipalités des grandes villes au sein des instances de recherche et de décision des C.A.U.E. De teur côté, les C.A.U.E pourraient participer activement aux commissions de travail chantiers liés à la construction de la centrale nucléaire de Plogoff.

Je suis particulièrement affligé de constater que, concernant ce débat, les têtes de file des élus socialistes de Douarnenez excellent dans l'irresponsabilité et l'inconséquence. Maire de cette commune depuis 1971, je me suis efforcé, avec le soutien de la population, de redonner à notre localité les moyens d'y vivre le plus agréablement possible. J'ai la prétention de penser qu'à cat égard les Douamenistes accordent un satisfecit à la gestion municipale conduite C.A.U.E. dans un milieu urbain par une majorité communiste.

Il est, per ailleurs, un domaine où, du fait de la politique du pouvoir, et malgré nos efforts, il est particulièrement difficile de redresser la situation : c'est celui de l'emploi et du développement économique local.

financement fiscal ou para-fiscal soit Au moment, où précisément, des Autre point intéressant de la possibilités d'un nouvel essor se réflexion : l'action des C.A.U.E. en manifestent, les élus socialistes choisissent non seulement de baisser les bras, mais, pis, entendent mener l'action contre cette perspec-

des villes : - Dans l'Hérault, note M. Franc Charras, directeur du C.A.U.E. de l'Hérault, Montpellier Aussi, je le dis en toute sérénité, libre à eux de « se bettre jusqu'eu et Béziers rassemblent déjà environ bout pour éviter la centrale nucléaire de Plogoff », dans le même temps où leur parti milite pour un renforcey toucher plus des deux tiers des ment considérable de l'arsenal décideurs, maîtres d'ouvrage ou thermo-nucléaire militaire; libre à techniciens de demain. On peut le eux aussi de refuser de mener l'action pour l'amélioration du projet de

mant l'avis du groupe communiste au conseil municipal et, j'en suis intimement convaincu, celui de la majorité de la population, l'entends bien, au contraire, poursuivre mes efforts pour que Douarnenez se tourne résolument vers l'avenir.

A l'inverse des élus socialistes, en effet, ma conviction d'œuvrer dans le sens des intérêts de la population se trouve renforcée par leur référence à un document sur l'énergie auquel ils adhèrent et dont les auteurs inscrivent leur démarche dans une optique - je cite le commentaire d'une publication locale du P.S. - de « baisse de la consommation des ménaces de 60 milliards de kilowatts-heures », et, j'ajouterai, une locique de récession économique. Bref, d'une austérité renforcée pour les familles populaires.

En bien oui, nous refusons cette perspective et luttons, au contraire, pour une économie orientée vers la satisfaction des besoins des hommes. Celle-ci appelle un développement harmonieux, mais ambitieux, de la mise en œuvre des capacités scientifiques et techniques, maîtrisées par les travailleurs et la nation, et correspondant aux possibilités de notre temps.

C'est animé de ce souci que les étus communistes de Douarnenez ont à cœur de tout faire pour que se concrétise le processus d'expansion économique qu'il apparaît possible de mattre en place dans notre région, et cela dans l'intérêt des travailleurs, inquiets, per-dessus tout, de l'insécurité de l'emploi, bien plus que des propos apocalyptiques que des mages sans épaisseur se répè-

Après l'installation d'une centrale

## QUI BÉNÉFICIERA DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS D'ÉLECTRICITÉ ?

Quelles sont les communes qui pro-fiteront des réductions (17 % pour les usagers domestiques et 12 % pour les insagers domestiques et 12 % pour les industriels) consenties par E.D.F. pour dédommager les habitants proches d'une centrale aucléaire? Répondant à une question de M. Philippe Madrelle, sénateur socialiste de la Gironde. M. André Giraud, ministre de l'industrie, a précisé dans quelles conditions cette mesure avait été appliquée aux aleutours de la centrale de Braud-et-Saint-Louis trale de Braud-et-Saint-Louis

La zone d'application de la mesure, dit le ministre, a été arrêtée sur la base des propositions des pré-feis concernés selon les trois critères suivants: communes où l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des travaux a été ouverte; communes limitrophes de la

tation du chantier; autres communes supportant des sujétions insuffisamment compensées par ailleurs du fait Committee of the commit

1170 20

7

35 L

275 6

25

App. \$13.46

DES ORAN

7

0

» Cette cone d'application ne sau-rait être, dans ces conditions, un cercle de rayon bien déterminé ; les com-munes ont été examinées en fonction de leur situation propre, à condition qu'elles ne se trouvent pas trop éloi-gnées de la centrale ; et, à cet égard, une distance d'une dizaine de kilomètres a été considérée comme un maxi-

 En ce aui concerne la centrale du Blayais, il n'est pas apparu possible de retenir toutes les communes des de Saint-Savin-de-Blaye. .

## Faits et projets

#### UNE CRITIQUE DE LA CENTRALE DE NOGENT.

La construction de la centrale sucléaire de Nogent-sur-Seine (Aube), dont le chantier s'est ouvert il y a responsables régionaux de la

Cette centrale comprendra deux réacteurs de 1 300 mégawants cha-cun, qui doivent entrer en service en 1987 et en 1988. Les responsables cédélistes de la région parisienne et de la région Champagne-Ardennes enactions en distribuant une plaquette de 30 pages répondant à celle d'E.D.F., en projetant un film sur Plogoff et en présentant en avril prochain un • projet alternatif •.

Ce projet proposera, entre autres, d'utiliser les 8 milliards de francs prévus pour la construction de la centrale su lancement d'un programme énergétique utilisant notamment la géothermie et la biomasse.

## LA POLLUTION QUI TUE.

La pollution atmosphérique causerait cinquante-trois mille décès par an aux États-Unis. Telle est la révélation faite par un groupe de recherche de l'université Harvard, dans le Massachusetts. Les mêmes chercheurs estiment que la pollution ne peut alquelques mois, est e inutile, chère et ler qu'en empirant, nombre d'indusdangereuse », ont déclaré à Paris les tries ayant opté pour le charbon à la place du pétrole comme source d'énergie. Ils proposent l'installation d'appareils de surveillance de la pollution auprès des mille deux cents plus grandes usines américaines et le versement par celles-ci de dommages aux habitants des zones politiées.

D'autres scientifiques de l'univertendent néanmoins « relancer » leurs sité du Texas ont étudié l'air et l'eau des îles Enewetak, au milieu du Pacifique. Dans l'atmosphère de ces atolls perdus, ils ont détecté de l'hexachlorobenzène, produit chimique toxique lâché par plusieurs types d'industries, ainsi que d'autres agents polluants et des résidus d'insecticides. Conclusion : il n'y a plus aucun endroit au monde qui soit à l'abri de la pollution atmosphérique. -

REPRODUCTION INTERDITE

maisons

2.55



EXCEPTIONNEL
THE STATE OF THE S OU purtement 185 m² DUPLEX

5° arrdt Sur BO SAINT-GERM le studette ti cft, 6° ét., as

prix exceptionnel vu urgence 526-00-35. 4 T. original, poutral. Sur pl. co jour 350.000 do 14 5 17 h. 350.000 34, r. Montagne-Sta-Coimmeuble XVIII

place de BRETEUR très beau 5 pièces, 170 m². Vue dégagée - Tél. : 704-43-43. 38, RUE VANEAU Imm. Directoire, grand stark 2-3 p. + mezzanine, poutree, pl. 11 h.-18 h. 30. Ts les jo 117/211 580-48-83, NEVEU 743-96-96.

18° arrdt Fg-Si-Homoré - Beau studio u urgence. Téléphone : 878-45-41.

Soleii d'Espagne COSTA BRAVA Qualité de vie VOTRE VILLA AU BORD DE LA MER

Bungalows dès 140.000 FF Construction traditionnelle de norme européenne.

Nombreux modèles livrables immédiatement. Prix fermes. Facilités de palement. Excellente possiblité de location. Pour information retourner le coupon à :

GRUPO MIMOBILIARIO AGA 7, rae Pestalozzi, 1202 Genève.

. . . . . . . . . . . T&L . . . . . . . . . . . . M 1 NP ..... Localité .....

17º arrdt 100, BOULEVARD PEREIRE Living double + chins, 90 m², spiell, calme, étage álevé, 725.000f. S/pl. vend, 14/17 h.

78 - Yvelines LE PECO Gd stande 92 m² cuis. équip., liv. dble, loggie 32 m², 2 chbres,

Urbiplan

BREDERO

69006 Evon

36 rue Tranchet

tál (7) 889.12, 25

MEGEVE, ou mont d'Arbois

14 chalets, du studio au 4 pièces : "SKI & GOLF"

ble tous les iours. Rensel·

gnements sur place : Madame ROCHE, Agence Immobilière du Mont d'Ar-bois - Tél. (50) 21.12.91 74120 MEGEVE

**BP 143** 

nent décoré visi-

GEVE Disbe

cilion sans engagement sur le programme "Ski & GOLF" \$1 2p ☐ 3p ☐ 4p ☐

Val-de-Marne Se-MAURICE Imm. It cft, liv., 2 chbres, chis., being. 70 m² so-viron, 375,000 F. 553-43-72. ST-MAUR, PRÈS R.E.R.

kmm, 1970, tout conf., appts 2 P surf. 39 m². Créd. 90 %, 195.000 I GAUDOLFI, Téléphone 883-23-43 Province

> CATRY - Tel. (81) 54-92-93. **PROVENCE**

de commerce Vti Tabac-Loto-Birr

ONSTRETION office-secretarias
de SOCITES tous services
ASPAC PARIS 8º
rody: NEE SOCIAL 253.60.50 +
detain repider-prin compérints VOTRE SIÈGE A PARIS VOTRE SIÈGE A LONDRES de 80 À 300 F par mois CONSTITUTION DE SOCIETES G.E.L.C.A. 296-41-12 + 56 bis, rue du Louvre, Peris-2. PARIS-11 Propriétaire loue 1.600 m<sup>3</sup> impeccables. Tél, 663-83-33.

viagers

FONCIAL VIAGERS

(8-). Tél. : 268-32-35. Spécialiste 42 ans d'expérienc étude gratalte, rente indexée

Société spécialiste viagers
F. CRIVZ 8, rue La Boétie
F. CRIVZ 256-19-00
Prix indexation et garantie.
Etude gretuite discrère.

bureaux 🧓

DOMICELIATION 8° ageco. Tél. : 294-95-28.

pavillons

4 VM St-Nom-ta-Brettiche plain-plad, sél. 32 m², 3 chora, bains, cuia., buander. Gar., beau terrain clas 900 m². Part. et. 630.000. 056-53-19. VALLÉE DE CHEVREUSE magnifiq. pav. 140 m² Gd séi. magnifiq. pav. 140 m² 6d séj., cheminée, 4 chbres, sous-soi complet. Jard. boisé 950 m². 790,000 f. Soka, 460-31-22

villas Une des plus belles villes de **BOURG-LA-REINE** Sé, 60 m² av. cheminée + salle à menger, 4 chans + chembre de serv. sur 1.050 m². Perc. Grand garage. Tél. 702-34-86. Ruell-Malmaison, 354-95-10 VILLA 210 m² divisible, RER JARDIN 1.500 m².

ILE DE BRÉHAT (22) Ville 4 p., bordure mer, it ch 1378 m². Etude Blenchet, notein 4 Etables-eur-Mer (22880). Téliphone : (98) 70-61-35. A LOUER TRES BELLE VILLA
EN ALGARVE-PORTUGAL
4 pers ou plus, grand confort,
piscine, jardin, saume, près
plage mégnifique, personnel
de malson. Prix intéressant.
Tél. M. HOCA (hours bureau)
à PARIS: 288-09-89.

particuliers. Neurly, BD Vict.-Hugo iace à grand parc, hôte parziculiar de caractère

2 étages, garage, jardin 300 m². Possibilité terrosse. Très borme affaire. URGENT. COGEP. Tél. : 851-76-99.

de campagne Dans un parc national des Cévannes (proximité Meyrueis), particulier vend vielle ferne restauté 8 pièces 250,000 F. Ecras s'n° 7849 le Monde Pub., 6, rue des Italians, 75009 Paris. NORMANDIE i 150 km) 5 p., 2 chematées, s. de baira, w.-c., chauff, électr. gdes dépand. Ter. 1.800 m°. 320.300 F, avec 70.000 F. (16) (32) 44-55-83

## RÉSIDENCES MONTAGNE





حكامن الاحل

M 12/2

sans relacher pour autant les actions développement portuaire de Douarengagées en priorité sur les petites nenez (amélioration qui est d'ailvilles et le monde rural. » leurs en bonne voie). En tous les RICHARD CLAVAUD. | cas, en ce qui me concerne, expri-L'immobilier appartements ventes appartements ventes Façade de taile ST-NOM-LA-BRETÈCHE 11° arrdt 180 m² gd standg, living 50 m² 1 chbres, 2 bains, nombreut ran Pue du CHEMIN-VERT Gd 2 Peas, it cit, 55 m², 4º ét., ascens. Bel imm. pierre de trille. Prix 375.000 F - 272-40-18. 4 PÉCES 88 m² Habitable immédiatement. Visite sur place, 38, av. de St-Quen, les vend., sam., dim. et lundi, de 14 à 19 h., ou Z. IMMOBILIER -Téléphone 267-37-77. 91 - Езволпе Mª TCLBIAC, dans immediale p. de taille, TRES GD 4 Préces, entrée, cuits, w.-c., brins, chfresant, urgent - Tét.; 325-75-42. 20° arrdt Vend appt r.de.ch. de 88 m². Compr. cuis. amén., séjour, 2. chbres. w.-c., s. de. bains, loggis, parking, cave. 767.000 F + 24.000 F C.F. 767.000 F + 24.000 F C.F. 767. dom. 046-44-71 après 19 h. buresu 296-12-12 posts 5421. MATION. 4 pass, 75 m², 6° ét., ssc., sur rue et jardin. Gd helcon, twing double, 2 chbres. charf. cent. collectif, redieseurs. Cent. Checkf. prix 810.000 F - 372-51-91. ST-JACQUES VENDS ORRECT.
Très beau 2 P. : 345,000 F
fotal, restauré, bel mirm., aec
PROMOTIC - 553-14-14,
ou le soir su 622-04-16. PROVENCE
PRES GORDES - VAUCLUSE
dans petite coproprieté au milieu
de la nature, reste 1 studio
équipé et meublé, séjour, w.c.,
douche, terrain privatif 1000 m².
Prix 200.000 F.
CATRY - TAI. (81) 56.492-83 6 metres heuteur sous plafond. Parfait état - Tél. : 274-23-23. GAMBETTA - 2 P., 48 m², Imm Proximité Beaubourg (4°), de parl. à parl. 3 pièces tour confort, 55 m², 6° étage, a. de beins, w-c. cuis. équipée, dé Téléphoner H.R. : 278-60-12. tanding 75, vides ou occupés. 6léphone 359-50-82 p. 406. Hauts-de-Seine 15° arrdt 9 49, rue des Nouettes 5 éc., 120 m². 64, 532-88-14. Vielte s/plac samed de 11 h. è 16 h. VEUILLY VICTOR-HUGO Seine-et-Marne Dans rénoverion de prestige reste 1 duples de caractère, 150 m² avec loggie, terrasse; 1 hôzel particulier en triples, 450 m² + jardins 300 m². CHELLES VIELLES
15' gars de l'Est
Appartement 120 m², cuisine
touple, séjour, selle à manger,
chambras, salle d'eux, salle de
ceirs, rangement, cave. Calme.
Vue sur jerdin. 390.000 F.
Téléph.: 421-27-33, spr. 19 h. jetdins 300 m². Parkings en sous-sol. COGEP : 551-75-85. 16° arrdt AUTEUR TT CONFORT Porte Maillot teille an rénovation sotale. Potaire vand 4 pièces, ertrée, cuis., a. de bains, w.-c., 119 m², daff. central. Asc. Balcon. Exceptionnel. 757-84-50. HOULGATE, Part. vd studio 5 PIÈCES : 945.000 F 30 m², 100 m, plage, wee, conf Tel. : 952-70-25 apr. 18 h. if ét. Vue urgençe, 606-07-88 TROCADERO ORIGINAL DUPLEX 4/6 p. S/cour jardin. TRES JOU DECOR Px 1.190.000 F. T. 322-61-38. 7• arrdt CHATILLON près Métro. Pert. vend mm. récent, beau 2/3 P. 70 m²

The second secon

## I BÉNÉFICIERA DES TARIFS ERENTIELS D'ÉLECTRICITÉ,

Section 2

**3**5 €... ~

market and

do sar esta

of Contraction

LA POLLY THE VOICE

· ...

· 3.5

\*\*\*\*\*

- 1- - y

- ----

ies contratantes qui prohechors (17 % pour les majors et 12 % pour les encertes par E.D.F. iger les habitants pro- $Ian_{i} \neq 2n_{i} + 2n_{i}$ entrale nucleaure ne question de M. Phi-

Sénateur succession de l'action de André Giraud, maisurie, a précise dans IN OTHE MOURT AVAIL as alternars de la con-aud-et-Saint-Louis

d'application de la matustic, G ele arrille i propositions des preseion les vois reileres  $R^{*}$ munes de l'enjaire alte à la déclaration  $\mathcal{L}_{\mathcal{C}_{n}}(F_{n+1}) = \infty$ C451.5 tue des francus a etc. unes limiteophes ex ... ar Same

## Faits et projets

E II TRALE

tion de la secrate du ESTABLE Se no 1 4 mm er sest casen : 群 + mulic, then it and the state of the state of und filmand de Participa de la companya de la region de la companya del companya del companya de la companya della companya de

FRE CHARLES STORY NO megagait its MERCHANT OF LOTTERS OF Clarent and the second VENE PRODUCTOR DE LA COLO reparation At actives of 高四十四年11年11年(11年) Printer and Plaguette (11) ्रक्ष्मभाष्ट्रकार के प्रतः है। इस्तिकार का जिल्लास्त 跨級機能 医红红斑 化二十二 ALL AMERICA Officera, doing ou tea. It Palacine de ligital

ARREST BELLEVILLE GOVERNMENT

ರೆಯುವ ಅನ್ನು ಗಳಿಗಳು ಹ

and the origination of

ಕ್ಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕ್ಷಾಗಾಯ ಕ್ಷಾಗ್ರಿಸ್ ಕ್ಷಾಗಿ

14.5

**4.** .

Miles Darticules & Alle

MERCALLY, SEE VICTOR (SEE

Park Biggert La Big destricte and Albert Big antidate and Albert Big antidate. The spring and antidate and albert Big Emiliar Big and and and Emiliar Big and and and and THE SHOWN AFTER THE STATE OF

RESIDENCES MONTAGN



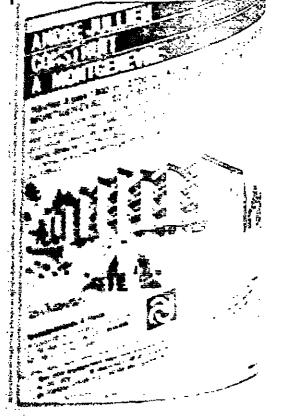

#### TRANSPORTS EN COMMUN ---

## A Nice, les autobus sur l'écran

Le bus est-il passé ou le bus va-t-il passer, et quand ? Pour répondre à ces questions que les usagers des trans-ports publics se posent inévitablement malgré les horaires affiches aux différents arrêts, la ville de Nice vient d'installer, à titre expérimental, sur certaines lignes, un « vidéobus ».

Il s'agit d'un panneau d'information synoptique mis en place à chaque station qui visualise, moyen de voyants lumineux. la progression des autobus vers le point où l'usager l'attend. Celui-ci sait donc quand son bus se dirige vers lut et combien de temos il lui reste à attendre grāce au minutage indiqué sur le panneau.

Pour la Société des transports urbains de Nice et la SEREL, l'entreprise qui l'a mis au point, le système devait répondre à trois fonctions : détecter les autobus en amont des points où ('information est donnée et identifier les lignes sur lesquelles il circule; transmettre ces données aux points d'information, c'est-à-dire aux stations d'autobus échelonnées sur le circuit : matérialiser ces données aux arrêts de façon claire pour le vovageur.

Grâce à un boîtier émetteur, le véhicule délivre en permanence un - message - qui indi-

que notamment le numéro de la ligns, le nombre de passagers et sa vitesse. Ce message est memorisé par une balise installée à proximité de chaque station et décodé aussitôt par le panneau synoptique sur lequel les usagers suivent la progression du bus qu'ils attendent.

Les llaisons entre les équipementa mobiles et les balises de détection cont assurées par ondes hyperfréquences en bandes X (9 000 Mhz) modulées par des fréquences auxiliaires. Les liaisons entre les balises de détection et les panneaux d'information sont assurées not câble. moyen restant le plus sûr parce qu'il échappe aux phénomènes d'écran et d'interférences. comme cela se produit dans le cas des liaisons radio en milieu

Le vidéobus équipe actuellement trois lignes de desserte choisies pour leur fréquentation et le circuit rapide (Centreaeroport).

MICHEL VIVES.

### **CIRCULATION** -

#### LES RETOURS PAR LA ROUTE DURANT LE PROCHAM WEEK-END

« Il faudra éviter de circuler dans la région Rhône - Alpes le samed! 14 février en raison du chassé-croisé du retour des Parisiens vers la capitale et des départs des vacanciers de l'Est vers les Alpes », a déclaré M. Michel Fara directeur des puries en Prè-Feve directeur des routes, en pre-sentant les conseils de Bison futé pour les retours du prochain

week-end.

La région la plus critique sera celle de Chambery, Albertville,

### **FORMATION PERMANENTE**

ÉNERGIE ET HABITAT. -- L'Ecole nationale des ponts et chaussées organise un cycle de onze sessions sur l'énergie et l'habitat. Trols thèmes essentiels seront traités : ■ L'utilisation de l'énergle dans l'habitat », « Les nouvelles techniques rationnelles de chauffage » et a l'amélioration thermique des hátiments existants ». La durés des stages -- qui commence le 17 février - est de deux ou trois jours et coûtent 1 792 F ou 2 436 F seion

le stage choisi. \* Ecole nationale des ponts et heures ont chaussées. 28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris. Tél. : 269-34-13. la France.

Mouthier, où l'on avait vu un bouchon de 65 kilomètres en février 1980. La situation sera aggravée cette année par une augmentation de plus de 4 % des départs par la route.

Les automobilistes devront quitter les stations de sports d'hiver des Alpes au plus tard le samedi vers 3 heures et, surtout, éviter de répèter la même erreur que l'année dernière en voulant profiter des pistes de ski le jour même du départ. Sinon, ils dememe du depart. Siron, is de-vront partir le samedi après 21 heures, la plage horaire la plus diffiche se situant entre 13 heures et 17 heures.

Le directeur des routes conseille en outre aux automobilistes quit-tant la Savoie et l'Isère d'em-prunter le parcours fléché en jaune qui, par Grenoble, leur per-mettra de rejoindre Lyon. Les

jaune qui, par Grenoble, leur permettra de rejoindre Lyon. Les vacanciers partant de Haute-Savole vers Paris auront, eux intérêt à rentrer par Genève et le Jura, a-t-il ajouté.

Pour les départs du week-end dernier, M. Fève a déclaré que les Parisiens ont particulièrement bien étalé leurs neures de départs. Néanmoins, estime-t-il, quarante-huit mille cinq cents heures ont été perdues dans les embouteillages sur l'ensemble de la France.

#### ISTE OFFICELLE DES SOMMES A PAYER TOUS CUMULS COMPRIS, AUX BILLETS ENTIERS TRANCHE DES ORANGERS A PAYER A PAYER MAISONS NUMEROS NUMEROS 5 000 8 235 5 71 10 000 5 835 500 521 500 70 1 1 000 3 391 5 956 1 070 5 000 6 761 6 1 070 10 000 7 286 5 070 500 220 7 2 100 000 86 527 292 9 102 570 5 070 1 000 000 000 6 918 8 395 068 150 3 500 273 1 000 6 143 1 000 2 679 9 1 000 0 964 500 000 4 095 629 5 000 1 975 2 085 1 000 5 000 8 410 0 1 000 11 340 50 000 PROCHAIN TIRAGE : TRANCHE DU VENDREDI 13 LE LUNDI 16 FEVRIER 1981 & MALAKOFF (Haunde Sch 14 24 28 31 11 NUMERO COMPLEMENTARE 26 TIRAGE Nº 6 PROCHAIN TIRAGE LE 18 FEVRIER 1981 VALIDATION AUSQU'AU 17 FEVRIER APRES MIDI



## MÉTÉOROLOGIE





Zone de pluie ou neige 🗸 averses 🏿 Corages - Sens de la marche des fronts

-a.a. Front chand .A.A. Front froid AAA Front occlus PRÉVISIONS POUR LE 13 FÉVRIER A 0 HEURE (G.M.T.)



France entre le jeudi 12 février à 0 heure et le vandredi 13 février à 24 heures :

L'air froid qui recouvre actuelle-ment la France continuera à évoluer lentement dans une zone de hautes pressions et de vents faibles.

Vendredi, il fera encore froid en France et les gelées matinales n'épargneront guère que les côtes de Bretagne et de Vendée, ainsi que l'extrême Sud-Est et la Corse; elles attelbidront souvent — 5 à — 9 degrés de l'Aquitaine au Massif Central, à l'Est et au Nord-Est. On observers appelouse hutmes on brouillarde nasquelques brumes ou brouillards pas-

Le jeudi 12 février, à 7 heures, la

VENDREDI 13 FEVRIER

VENDREDI 13 FEVRIER

«La manufacture des Gobelins et ses atellers», 14 h. 30, 42, avenue des Gobelins, Mme Guillier.

«La crypte archéologique du parvis, entrée côté préfecture de police, Mme Legrégocis.

« Mines Carnavalet », 15 h., 23, rus de Sévigné, Mine Hulot.

« Conclergerie et Palais de justice à travers les âges », 15 h., métro Cité, Mine Oswald.

« Les Bénédictine dans le Paris actuel », 15 h., 5, rue de la Source. Mine Pennec (Caisae nationale des monuments historiques).

« Fouquet », 15 h., pavilion de Forte. Louvre. Mine Angot.

« Abbaye de Saint-Germain-des-Prés», 15 h., porche principal de l'égise (Apurche de Part).

« La crypte archéologique », 11 h., pavis Noire-Dame, côté préfecture (Arcus).

Exposition Gainsborough s, 15 h., Grand Palais, dans le hali (Arcus).

Grand Palais, dans le hall (Arcus).

«L'Opèra, centre de la vie mondaine de la fin du dix-neuvième siècle». H h. 30, devant l'entrée.

Mme Ragueneau.
«Histoire et fonctionnement de l'hôtel des ventes». 15 h., mètro Richelleu - Drouot. borloge.

Mme Reynand (Connaissance d'in et d'ailleurs).
«La route de la sole». 15 h., place d'Iéna, place Guimet,

M. Vachier.
«Flaubert et son temps à la

M. Vactor.

« Flaubert et son temps à la
Bibliothèque nationale », 15 h.,
entrée rue de Richelieu, Mme Ha-

CONFÉRENCES-

15 h. et 16 h., 195. rue Saint-Jacques, Institut océanographique; «L'odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau : Blizzard à Esperanza ». 19 h. 30, l., rue Victor-Cousin, smphithéatre Bachelard, docteur Henri Daran : «Initiation à la bio-logie Les grandes lois de la biologie

logie. Les grandes lois de la biologie cellulaire » (Université populaire de

cellulaires (considered for the paris).

19 h. 30, 25, rue Bargère, G. Werlings : « Psychophysiologie des conditions multiples de l'être : sommeil et conscience hypnique s' (l'Homme et la Connaissance).

20 h. 15, 11 bts, rus Kepler. Loge unte des théosophes : « Saints, sages et occultistes ».

Températures (le premier chiffre

Tampératures (le pramier chiffre indique le maximum enregistré au cours de la journée du 11 février : le second, le minimum de la nuit du 11 au 12) : Ajaccio, 12 et 4 degrés : Blarritz, 9 et -2 : Bordeaux, 8 et -3 : Bourges, 4 et -6 : Brest, 8 et 4 ; Caen, 6 et -2 : Cherbourg, 6 et -1 : Clermont-Ferrand, 3 et -5 : Dijon, 3 et -3 : Grenonle, 6 et -2 : Lille, 5 et -3 : Lyon, 4 et -3 : Lyon, 4 et -3 : Mancelle, 9 et 2 : Nance, 4 et -6 : Nantes, 7 et -2 : Nics, 9 et 6 : Paris-Le Bourget, 5 et -4 : Pau, 8 et -4 : Perpignan, 10 et 0 : Rennes,

Conférant les rang et appel-lation de général de corps d'ar-mée et de vice-amiral d'escadre et les rang et prérogatives de général de division et de général de brigade, portant promotion, nomination, affectation, réinté-gration et admission dans les cadres d'officiers généraux (active et réserve)

sagers le matin, mais le temps sera et -4; Perpignan, 10 et 0; Bennes, généralement hien ensoleillé. Les 8 et -3; Strasbourg, 6 et 0; Tours, vents viendront du secteur sud-est; 6 et -2; Toulouse, 7 et -2; Pointells resteront faibles. Températures relevées à l'étranger :

#### **EDUCATION** -

#### LES DATES DE VACANCES 1981 - 1982

Nous continuons, ci-dessous, la publication des dates des vacances scolaires 1981-1982, académie par acadêmie. Les listes précédentes ont été publiées dans nos numéros des 7, 10 et 12 février.

#### ACADÉMIE DE DIJON NIEVRE, COTE-D'OR

SAONE - ET - LOIRE, YONNE. ETE 1981 : du samedi 11 juillet au mardi 22 septembre. au maroi et septembre.

TOUSSAINT : du vendredi 30 octobre au lundi 9 novembre.

NOEL : du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier.

FEVRIER : du samedi 13 au lundi 22 février. PRINTEMPS : da samedi 3 au lundi 19 avril. DEPART ETE 1982 : samedi

### ACADÉMIE DE LYON

Alger, 16 et 9 degrés; Amsterdam, 5 et —1; Athènes, 16 et 10; Berlin, 2 et —3; Bonn, 3 et —2; Bruxelles, 4 et —2; Le Caire, 20 et 9; nes Canaries, 19 et 12; Copenhague, 1 et —2; Genève, 4 et —3; Jérnsslem, 11 et 5; Lisbonne, 13 et 3; Londres, 6 et —1; Madrid, 7 et 0; Moscou, —3 et —6; Najrobi, 23 et 17; New-York, 12 et —2; Palms-de-Majorque, 12 et 6; Rome, 12 et 8; Stockholm, 1 et —2; Téhéran, 6 et 0. AIN, LOIRE, RHONE. RTE 1981 ; du samedi 11 juillet au vendredi 18 septembre. TOUSSAINT : du samedi 31 octo-bre au mardi 3 novembre. PONT DU 11 NOVEMBES : du samedi 7 au jeudi 13 novembre. NOEL : du samedi 19 décembre

an lundi 4 janvier. FEVRIER ; du samedi 13 au lundi 22 février. PRINTEMPS : du mardi 30 mars an jendi 15 avril. DEPART ETE 1982 ; samedi

#### AGADÉMIE DE REIMS ARDENNES. AUBE, MARNE HAUTE-MARNE.

EN FIN DE SEMAINE
L'enneigement reste déficitaire sur
les Aipes du Sud; ailleurs, le manteau neigeux est très important et
en général stable par suite du gel.
Durant cette fin de semaine, le
froid peraistera sur les massifs montagneux et consolidera la conche
nivale. De faibles chutes de neige
sont cependant possibles dimanche
sur les versants sud des Pyrénées. ETE 1981 : du samedi 11 juillet su mardi 22 septembre. TOUSSAINT : du samedi 31 octobre an jendl 5 novembre. NOEL : du samedi 19 décembre 24 lundi 4 janvier.

FEVRIER : du vendredi 12 au lundi 22 tévrier.
PRINTEMPS : du samedi 3 au lundi 19 avril. DEPART ETE 1982 : mardi

#### ACADÉMIE DE ROUEN EURE, SEINE-MARITIME.

ETE 1981 : du samedi 27 juin su mardi 8 septembre. TOUSSAINT : du samedi 24 octobre au lundi 2 novembre. NOEL : du vendredi 18 décembre au lundi 4 janvier.

PEVRIER : du vendredi 12 az landi 22 février. PRINTEMPS : du samedi 10 au ASCENSION : da mercredi 19 an lundi 24 mai. DEPART ETE 1982 :

## D'admission aux concours pour le recrutement de greffiers en chef staglaires des cours et tribunaux (session 1980).

SITUATION

DE LA NEIGE ET EVOLUTION EN FIN DE SEMAINE

(Document établi avec le support

technique spécial de la météorologie nationale.)

JOURNAL OFFICIEL—

Sont publiés au Journal officiel du jeudi 12 février 1981 :

Fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseigne-ment technique ou préparatoires

des armées :

et réserve).

## MOTS CROISÉS -

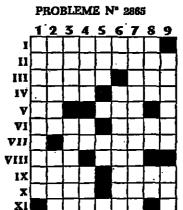

HORIZONTALEMENT

I. Monarque qui remit de l'ordre dans ses affaires à la sulte d'un conseil ministériel. — II. Elle est d'autant plus aisée que la conception est excellente.

— III. Sous-préfecture sur l'Ou-

don: Ancienne compagne de cœur ou quotidienne compagne de bouche. — IV. Clameur avi-née: Bien que d'un tempérament brûlant, elle n'avait rien de la veuve joyeuse. — V. Porte ouverte sur le rève; On peut y venir, mais on ne saurait y aller. — VI. Garde la chambre; D'an-VI. Garde la chambre; D'anciens frocards y priaient en langue d'oc. — VII. Se répandre en éclats. — VIII. Instrument à corde inharmonieux; La femme au pouvoir. — IX. Ne joue correctement son rôle qu'aux répétitions; Arme sourde. — X. Marche sur les talons; Ils sont aussi brillants qu'inintelligibles. — XI. Permettent à rombre de sens de Permettent à nombre de gens de trouver une situation assise.

## VERTICALEMENT

1. Certains choisissent l'alcool, 1. Certains choisissent l'alcool, d'autres préfèrent la flotte.
2. Promet de belles pêches lorsqu'il aurs porté ses fruits; Plèces que connut Molière et surtout son «Avare».
3. Poire des quatre saisons; Peut se dire d'une mégère ébouriffée.
4. Brun que connut Mme Vigée-Lebrun; Départ en urgence; Fit table rase.
5. Lapée ou lamet l'elle montagnard ou émerpee; Pled montagnard ou émerpée ; Pied montagnard ou émergence maritime. — 6. Copulative ; Ne valant pas grand-chose, il est facile de l'acheter. — 7. Ils taquinent les muses tout en les indisposant. — 8. Quand il fume, ses tabatières sont généralement fermées ; Négation ; Possessif. — 9. Donner quelque espoir à ceux qui brûlent de monter sur les planches ; Où l'aube n'appartient pas exclusivement aux Troyens.

Solution du problème n° 2864

## Horizontalement

I. Amante; Na. — II. Râleurs. — III. Créateurs. — IV. Ha; Ré; Tee. — V. Evêque; Un. — VI. Récurrent. — VII. Dressai. — VIII. Via; Eloi. — IX. Assassins. — X. Ela. — XI. Egrisages.

## Verticalement

1. Archer; Vase. — 2. Maravédis. — 3. Ale; Ecraser. — 4. Néarque; Ali. — 5. Tuteurs; Sas. — 6. Ere; Erses. — 7. Sut; Ealing. — 8. Réunion. — 9. Absent : Isis.

GUY BROUTY.

## 

## DE L'ART DÉCO VENDU AUX ENCHÈRES A MONACO

Du mobilier et des objets déco-ratifs « modern style » et « art déco » ont été vendus par la Sotheby Parke Bernet à Monaco pour un total de 5 500 000 francs. Un mobilier signé Majorelle, dont le gouvernement français a inter-dit le départ hors des frontières, a atteint un prix de 360 000 francs. La plupart des meubles estampilles Dunand ont dépassé l'esti-mation initiale, notamment une table rectangulaire en laque coquille d'œuf (112000 francs).

Les bijoux, très disputés. figurent aussi parmi les enchères notables : 80 000 francs consentis par un amateur français pour un par un amateur rançais pour un sceptre en or améthyste, perles et émail créé pour Sarah Ber-nhardt, 110 000 francs pour une broche, émail et pierre gravée de René Lalique.

## entrée rue de Bichelien, Mme Hager. «Le Sénat», 15 h., 20, rue de Tournon, M. Jasiet. «Hôtels du Marais et place des Vosges», 14 h. 30, église Saint-Paul (Paris pittoreaque et insolite). «Hôtels de l'île Saint-Louis», 15 h., métro Pont-Marie (Résurrection du passe). «Hôtels et l'église de l'île Saint-Louis», 14 h. 30, 12, boulevard Henri-IV, M. Teunier (le Vieux-Paris). Au sommaire du prochain numéro: Paris). «Exposition Pissarro». 15 h., Grand Palais, entree de l'exposition

## LES DEVOTS DE KRISHNA

Sous l'autorité de Baghavan Gosvani Maharaja, né William Ehrlichman, un étrange envoûtement et beaucoup d'argent.

Une enquête de Marie-Odile Fargier

### VENDÉE: LA GUERRE DE DEUX CENTS ANS

La chouannerie, d'hier à aujourd'hui.

Par Jean-Clément Martin

Cette prise de position commune est le résultat de réflexions

ranx de l'industrie et présenté mercredi 11 février à Paris.

## Paris et Bonn tentent de définir une stratégie commune

Au terme du sommet des 5 et 6 février, la France et la Bépu-blique [édérale d'Allemagne ont estime qu'il était nécessaire. nais, grâce à une volonté de présence accrue, et à un renforcepour les deux pays, d'atteindre un développement plus harmo-

nieux des échanges commerciaux avec le Japon. Un communique commun a précisé que - l'expansion souhaitable des échanges réciproques suppose que le Japon ouvre davantage ses marchés aux produits européeus et s'attache à réduire l'excessive concentration de ses exportations sur un petit nombre de produits. Elle suppose par ailleurs que les entreprises

En quelques pages très suc-cinctes, le rapport des deux direccinctes, le rapport des deux direc-teurs généraux de l'industrie définit tout d'abord les particu-larités du Japon : sa structure sociale marquée par l'adhésion des salariés aux objectifs des firmes qui les emploient; le rôle de l'Etat sur lequel ne pésent pas certaines responsabilités en matière de défense et de charges sociales : un solide marché intésociales; un solide marché inté-rieur, une concertation des forrieur, une concertation des forces à l'exportation, l'effort de 
recherche orienté vers quelques 
secteurs stratégiques prioritaires, 
le heur niveau de qualification 
des travailleurs : 71 % des Japonais de quinze à dix-neuf ans 
sont scolarisés contre 51 % en 
France, 90 % des ouvriers embauchés en Japon ont le niveau du ches au Japon ont le niveau du baccalauréat technique, a rappelé à cet égard M Souviron, direc-teur de l'industrie.

Pace à cette puissance écono-Face a cette puissance economique, doit-on attendre et voir venir? Les experts franco-allemands ne le pensent pas. Ils préconisent au contraire « una stratégie offensuse fondés essentiellement sur l'amélioration de notre compétitioité, grâce en particulier qui dépolognement de notre la confidence de la pour le particulier qui dépolognement de notre la confidence de la la contre de la confidence ticulter au développement de notre de son bidget de la défense... productionté et à l'adaptation de « sans que cela puisse être inter-noire tissu industriel aux rapides prété comme une incitation à

mutations technologiques rècen-

Tout en se mettant en meilleure position de concurrence, les industres européennes devraient harmoniser les mesures de nature à augmenter leur compétitivité. Le repport cité par exemple la possibilité de « reports en arrière », des déficits pour favoriser la prise de risques, compe cela se pratique déjà en Allemagne fédérale. Il propose diverses aides illustrations posédifiques compe le financières spécifiques pour le développement des entreprises et de la recherche.

Le rapport pour les entreprises européennes souligne « la néces-sité de s'intégrer dans les strucsité de s'intégrer dans les struc-tures japonaises pour être admis dans les circuits économiques du pays ». Mais il insiste aussi sur l'attitude que devrait avoir le Japon avec ses partenaires com-merciaux « L'objectif à court terme doit être d'amener le Japon à tour preuve d'une plus arande terme doit etre d'amener le Japon à faire preuve d'une plus grande responsabilité internationale (...) en assumant une part de la charge supportée par les pays industrialisés. « Cela passe par le relèvement de son aide au tiers-monde, et par une augmentation de son bridget de la défense

menées depuis juillet 1980 sur la situation des institutions européennes au vu de la croissance des exportations japonalses. Un rapport a été conjointement rédigé par les deux directeurs géné-

modifier la politique actuelle du mesures transitoires de restric-Japon en matière d'exportation tion, en négociant des accords de matériel mulitaire ». De même d'autolimitation ou en utilisant la apparaît-il e souhaitable de lavo-riser le développement du rôle international du yen comme monnaie d'échange et d'investis-

ment de leur compétitivité internationale ».

sement s.

Enfin, il conviendrait de rééquilibrer les relations économiques
par l'ouverture de jacto du marché japonais aux produits industriels européens par le développement des investissements europèens au Japon et par des accorde pèens au Japon et par des accords de roopération technologique.

Des différences d'appréciation apparaissent cependant en fin de rapport. Ainsi, les Français estiment que l'on peut envisager des

tion, en négociant des accords d'autolimitation ou en utilisant la réglementation internationale. Les noncent contre une restriction des échanges de tiens et de capitaux. Simple différence sur la résolu-tion de problèmes transitoires, fait-on remarquer. En conclusion. Français et Allemands e parta-Français et Allemands a parta-gent l'avis qu'il faudra inciter le Japon à appliquer une politique de modération et à ne pas concen-frer l'essentiel de ses exportations sur quelques produits bien déter-minés (...) Dans le cadre du prin-cipe japonais du consensus, une telle modération devrati être pos-sible »...

## ÉTRANGER

## Le programme de M. Reagan pourrait être moins radical que prévu

L'équipe de M. Reagan achève de mettre au point le programme économique que le chef de la Maison Blanche présentera mer-credi prochain, 18 février, au Congrès. Des indications données officiellement, il apparaît que ce programme sera moins « radical » qu'on ne le pensait jusqu'ici.

qu'on ne le pensait jusqu'et.

La Maison Blanche a indiqué
que la «hache» èpargnera sept
programmes sociaux majeurs
(voir nos éditions d'hier). Il semble d'autre part que la réduction
de l'impôt sur le revenu (10%
par an pendant trois ana) pourrait n'être pas rétroactive an
ler janvier; elle n'interviendrait
qu'au ler juillet prochain.
Il n'est pas tout à fait exclu

Il n'est pas tout à fait exclu enfin qu'un lien, même indirect, soit finalement établi entre les réductions fiscales et les compres-

stons budgétaires comme le sou-haite le président de la réserve fédérale, M. Paul Voicker. Cela-afin d'éviter qu'un trop grand décalage dans le temps n'aggrave un déficit estime pour l'exercice courant à plus de 60 milliards de M. Stockman, directeur du bud-

get, s'est donné pour but une réduction de 50 milliards de dol-lars des dépenses inscrites dans le projet transmis à la mi-jan-vier par le président Carter au Congrès et qui concerne l'exer-cice octobre 1981-septembre 1982 Celui-ci prévoit 740 millards de dollars et un déficit de 27.5 milliards de dollars.

Cet objectif paraît très ambi-tieux à beaucoup d'observateurs. de même qu'un retour rapide à l'équilibre budgétaire.

## MONNAIES

## UN INSTITUT DE CONJONCTURE ALLEMAND RECOMMANDE DE RETIRER PROVISOIREMENT LE MARK DU S.M.E.

Bono (A.F.P.). — Pour is première préserver la valeur du mark à fois mercredi l'un des cinq grands l'intérieur da S.M.B. Ajoutous que instituts privés de conjoneture la Bundesbank vient de favoriser quest-allemands, le DIW de Berlin-Opest, a précopisé supe sortie provisoire du mark du S.M.E. a au cas où la R.F.A. ne parviendrait pas à convaincre ses principaux parte-naires de baisser leurs taux d'in-

Mardi soit à Bonu, le président des chambres d'industrie et de com merce de la R.F.A. (DIHT), M. Otto merce de la R.F.A. (DIHT), M. Otto Wolff von Amerongen, et le chan-celler Helmut Schmidt avaient déjà eu une passe d'armes sur le S.M.E. au cours d'une réception de cette organisation : M. von Amerongen ayant fait remarquer que le S.M.E. a n'avait pas encore réussi son exa-men de passage a et créait des avan-tages artificiels dont ses bénéfi-cialres a pourraient un jour avoir à payer le prix », M. Schmidt avait rétorque que «de nombreux sys tèmes Internationaux, pas seglemen les systèmes monétaires » sont actuellement sonmis à rude épreuve du tait de la deuxième explosion des prix du pétrole.

Dans son analyse, le « DIW » s réfère au niveau des taux d'intérêt en R.F.A. qui, étant plus bas qu'à l'étranger, provoque le départ des capitaux flottants et contribue à la tablesse du mark. Cet institut quant à l'or, il se repliait encore à estime qu'un abalssement des taux serait nécessaire pour éviter une la fécession en R.F.A. mals que la Bundesbank le refuse afin de de mercredi après-midi).

marebé monétaire.

#### LE DOLLAR AU-DESSUS DE 5 FRANCS

Pour la première fois depuis décembre 1976, le dollar a, ce jeudi matin 12 février, atteint — et légè-rement dépassé — le cours de 5 F Il a été coté 5,81 F (coutre 4.96 F lt. veille) tandis go'à Francfort il valait 2,1750 DM (contre 2,15 DM). Il en ressortait un sours du mark Il en ressortait du cours du mark de 2.3033 P. correspondant an plan-cher au sein du S.H.E. (voir page 28 la prier de positian de l'Institut de conjoneture de Berlin préla mounte allemande du S.M.E.). A Zurich, la devise américaine vaint 1,9850 F.S. (contra 1,95 F.S. mercredi). En revanche, la livre sterling restalt stable à 2,3250 dol-lars, ainsi que le yen (le dollar étant coté 205 yens), ce qui signifie que ces deux monnales suivaient le dollar dans sa hausse vis-à-via des monneles du S. M. E.

monnales du S.M.E. Quant à l'or, il se repliait encore à

## **FISCALITE**

### ÉLECTION EL CONTBUILL EISCAUX

réaidentielle a du bon pour certains contribuables. C'est du moine ce qu'affirme le Syndicat dênéra! des impôts Force ouvrière, qui, dans un communiqué. déciare

- Comme lors des précèdentes consultationa électorales, divers services liscaux ont recu, souveni de manière orale, des consignes d'ebstention tant en matière de contrôle de diverses comptabilité, conclusion de fortalta de bénétice, action en recom rement, etc. Le syndicat général des lm p ô (s. Force ouvrière s'élève à nouveeu avec vigueur contre cette utilisation redministration liscale è des lins électoralistes et partiranes -

essentiellement en raison de la faiblesse du marché intérieur et de le bausse des exportations, due de la daise du string. Il a pré-cisé que la moute des 41 millions de livres de pertes subles par la compagnie en 1979 pouvait être « attribuée à Linuood ». En fait,

La crise de l'automobile entraîne une extension

du chômage partiel en Europe

(Sutte de la première page.) Aussi les syndicats écossais

ont-ils réag: avec une très grande vigueur. en visagean t même è titre de représailles, de bloquer dans les ports les importations de Peugeot S.A. Cette

suggestion a été repoussée par les syndicate des Midlands, qui espè-rent que la compagnie française maintiendra ses activités dans cette région Nésnmons les

trutre des voilures françaises en

les taisant passer pour anglaises ».

Les déclarations de Peugeot S.A. n'ont en effet pas dissipé les craintes que les usines de Stoke et de Ryton, employant

Stoke et de Ryton, employant trois mille cino cents ouvriers à la fabrication de composants, ne soient obligées de fermer dans un délai rapproché M Turnbull. P-D G de Talbot UK., a confirmé que les activités de la compagnite se modands, et il a laisse présur qu'une nouvelle volture.

prévoir qu'une gouvelle voiture serait construite Néanmoins, il

s'agirait de la voiture française, l'Horizon qui serait assemblée à Ryton.

Aux Communes la fermeture de Linwood » eté qualifiée de « désastreuse » et de « catastrophe » ausai bien par les représentants du gouvernement que par ceux de 1 opposition M. Millan, porte-parole travailliste pour les affaires ecossaises, a laissé

Aux Communes la fermeture de

ies dactyle

le syncicalisme europ

333 -

1477 F

..

A . . .

\*\*::::

State Control

Tri-

....

1 : : -

Transfer of the second of the

Record to the control of the control

. -

1.5

1.3

20 30.0

A CONTRACTOR AND A SECOND

g 3.. 1.055

erbook a sta

~ 1.1.<del>-</del>5

. \* . . \*

4.0

\*\*

- 45 45

7 18 Jan 3

1 - 2527

Sec. 28.

りょうかきき 200

in the state of the state of the

The second of th

The section

50 60

10.24

intrope se se

The second section is a second second

7

1,10

18 18 Cal 88

promote the

.f. •

Articles

---

AN

. . .

. . .

7

a citribuée à Linuood a. En fait, depuis sa creation en 1962. "Usine de Linwood a toujours travaillé à perte. auss: bien pour Rootes que pour Chrysier puis pour Peugeot S.A., en raison de son relatif isoiement géographique, mais surtout du très mauvais état des relations un diversants confilés du cetà. région Néanmoins les milieux syndicalistes et l'oppo-stilor travalliste ont exprime leur doute sur l'engagement pris par M Parayre P-D G de Peugeot SA, de « maintenir une jorte présence industrielle en Grande-Bretagne ». Un des leaders syndicalistes à Coventry à indiqué que le rôle de Talbot UK serait limité à celui d'une unité d'assemblage à partir de cornossants envoyés des usines de Poissy « Nous allons construire des voitures françaises en quées par d'incessants conflits du travail Paranoxament la pro-ductivité s'était nettement améliorée au cours de ces dernières années, ce qui justifie l'amertume des syndicats de voir fermer une entreprise pour laquelle ils avalent multiplié leurs efforts.

#### Une « lecon » !

Sans l'exprimer ouvertement le gouvernement conservateur estime que la fermeture de Linwood est une e lecon e dont les syndicats devraient tirer parti, plutôt que d'exprimer leurs récriminations envers la compagnie française. Le Times fait écho à ces préocrimes fait echo a ces preoc-cupations en soulignant que « le maintien de la Grande-Bretagne comme nation industrielle dépend entièrement de ses propres efforts et entreprises » Neanmoins le gouvernement se propose d'avoir de nouvelles discussions avec Peu-

de nouvelles discussions avec Peugeot S.A. pour obtenir des assurances sur le maintien des activités de Talbot U.K.

Les milieux officiels innocentent Peugeot S.A. de toute responsabilité dans la fermeture de Linwood, en rappelant que l'engagement pris en 1978 dépendant des «conditions économiques du moment». Néanmoins le gouvernement voudrait examiner de

## Le communiqué du groupe Peugeot

Dans un communiqué aubilé la 11 lèvrier, la direction du groupe Peugeot a précisé que Talbot Motor, filiale r itannique d'Automobiles Peugeot, . concentrera son développement futur sur la où sont notamment implentées les usines de Ryton, de Dunstable, de Luton et de Stoke, aul produisant les Talbot Alpine et Solara, las camions Dodge, montage des véhicules en Iran, et où sont également situés un service de style avancé et un important département d'études Le plen d'investissement envisagé pour ces usines prévolt en particulier la production d'un modèle supplémentaire à Ryton

clairement entenure que la com-

pagnie frança se n'avait pas tenu l'engagement qu'elle avait pris en

Peugeot S.A. ait renoncé à

construire à Linwood un nouveau

modèle et surtout qu'il ait, il y a quelques jours refusé les 40 mil-lions de livres que le gouverne-

ment britannique lui avait pro-posés pour l'inciter à construire

en Grande-Bretagne le nouveau modèle

M. Turnbull, dans une confè-

rence de presse a déclaré qu'il avait informé le gouvernement

qu'aucune assistance financière, même la puis généreuse ne pour-rait sauver Linwood et cela

. En revanche, l'usine de Linwood, située en Ecosse, dont l'exportation s'est traduite au cours des années écoulées par ries peries importantes, et dont le retour à l'équilibre, en dépit vité, ne s'est pas everé possible dans l'état actual du marché européen, arrêtera sa production dans le courant de l'année 1981 « Le groupe précise également que, au cours de l'entretien qu'ort eu les dirigeants du groupe avec les représentants du gouvernement britannique au début de la semaine. . les dirigeants du groupé Peugeor ont confirmé l'intention de calui-ci de maintenir une base industrielle solide en Grande-Bretagne »

plus près la possibilité de deman-der à Peugeot S.A. le rem-boursement rapide des 28 millons de livres dus par la compagnie française, et cela essentiellement pour satisfaire l'opinion. La ques-tion, en effet, n'a pas été abordée au cours des récentes conversa-tions avec M Parayre, et il est vraisemblable que le gouverne-ment n'insistera pas, craignant qu'une t elle démarche n'incite Peugeot S.A. à cesser toutes ses activités en Grande-Bretagne. l'engagement qu'elle avait pris en 1978 de maintenir en activité les usines Taibot en contrepartie d'une assistance financière du gouvernement. M Millan se référait aux 28 millions de livres encore dus par Peugeot S.A. sur le prèt qui avait été accordé dans le cadre des programmes d'assistance régionale En fait les travaillistes sont mécontents que Peugeot S.A. ait renoncé à activités en Grande-Bretagne. Le gouvernement s'intéresse

cependant aux contrats passés avec l'Iran (150 millions de livres) concernant la livraison de pièces destinees su montage de la voiture Peykan, et voudrant s'assurer que Peugeot S.A. n'en-visage pas de transfèrer à ses usines françaises la fabrication des pièces actuellement construites par les usines de Stoke et Ryton. Le gouvernement a éga-lement déclaré qu'il s'efforcerait de convaincre la compagnie japonaise Nissan de s'installer à Linwood mais les milieux officiels son à ce sujet. Les Japonais, en effet, ont indiqué qu'ils préféralent construire « en pletne nature » une usine, plutôt que de reprendre un établissement indiguet le réprendre le réprend dustriel existant, surtout lorsqu'il a un passé aussi difficile que Linwood.

HENRI PIERRE.

• Renault a pris en 1980 ta première place sur le marché por-tugats des voltures particullères, avec 23,8 % des ventes, soit 12 068 véhicules, en augmentation de 31,3 % sur l'an passé. Le groupe français dépasse pour la première fois le groupe Fist (19 % du marché), qui était jusqu'ici la marque la plus vendue au Por-tugal.

● Les autobus de Reims. — Quelques lignes coupées dans l'article consacre au plan de l'article consacre au piau de circulation de la ville de Reims, dans nos éditions du 11 fevrier, ont fait disparaître la fonction de l'un de nos interlocuteurs, M Forest. Celui-ci, pharmacien dans la rue Condorcet (devenue niétannière) est président de piétonnière) est président de l'association Sauvegarde de

## Sur deux notes

Une préoccupation commune, mais deux conclusions divergentes L'impression que donne le rapport des directeurs cénéraux de l'industrie est que les Allemands ont récondu de bonne grace à une sollicitation fran-Inquiétudes Nos voisins ont en commun avec les Japoneis de s'être imposés sur le plan économique faute de pouvoir le faire autrement. Ils savent ce que libéralisme veut dira, et ne craignent pas les rudes affrontementa du commerce international. Leur organisation parmet de mieux résister, voire de

contre-attaquer. Les conclusions du rapport ne laissent planer aucun doute à ce sujet : autant du côté francais on s'efforce de repérer les movens de contrôler l'expansion japonaise, en faisant référence internationale, autant du côté allemand on écarte la menace ouverte pour s'en remettre à un rapport de forces naturel. Dire qu'il faudra inciter le Japon à appliquer une politique de modération n'indique pas, en effet. les moyens qui doivent être

Au demeurant, on se demande ce que vaudraient des mesures qui ne seraient prises que dans un ou deux pays de la Communauté européenne. Prétendre s'opposer à la pénétration des Japonals sur le marché intérieur les marchés où nous exportons nous-mêmes (non seulement en Europe, mais aussi en Afrique). dans le sable?

Mieux vaut ratenir de l'initiative franco-allemande ses aspects positifs et ne pas croire qu'il existe un barrage Insurmontable à une force Irrésistible. C'est bien, comme le dit le rapport, l'industrie européenne qui dolt se mettre en position de concurrence, qui doit aussi porter le fer chez l'adversaire mieux qu'elle ne l'a fait jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas se bercer d'illusions : cette stratégie à laquelle nous ne pourrons échapper suppose des changements fondamentaux de nos atructures industrielles Faute de quoi il faudra bien accepter les secours de capitaux étrangers, fussent-lis libellés en yens.

FRANCO'S SIMON.

~ (Publicité)

ACTION COMMERCIALE - PUBLICITE - RELATIONS PUBLIQUES Stages destrués aux personnes des services commerciaux, services des ventes, de publicité, animateurs commerciaux, etc., et aux personnes qui ont des contacts ifequents avec ces services.

L'ACTION COMMERCIALE: Du 2 au 6 mars 1981, 30 heures.

LA PUBLICITE (processus psychologique, rôle économique et social): Du 11 mars au 24 juin 1981, 41 heures

LES RELATIONS PUBLIQUES: Du 16 mars au 15 juin 1981, 48 heures

Renseignements et inscriptions SERVICE FORMATION PERMANENTE, UNIVERSITE DE PARIS-VIII 2 rue de la Liberté - 93526 Saint-Denis Cedex 42 - Tél. 821-63-64 poste 1597 ou 829-23-46.

## (Publicité) **ESSEC**

## ADMISSION SUR TITRES EN SECONDE ANNÉE

Aux étudiants titulaires d'un diplôme d'ingènieur ou d'une maîtrise (Sciences, Lettres. Droit, etc.) l'ESSEC propose une procédure d'admission qui, après les épreuves de sélection, leur permet d'être directement admis en seconde année

L'objectif est de leur donner une formation à la gestion du plus hout niveau en dix-huit mois (rentrée fin août),

La pédagagie et l'enseignement dispensés à l'ESSEC par un corps professoral réputé en ont fait l'une des toutes premières écoles françaises de gestion, comparable aux mailleures institutions étrangères d'enseignement des affaires.

Prochaine session pour la rentrée 1981 : 11-13 mars 1981, & CERGY

● Date limite de dépôt des dossiers de candidature 15 tévrier 1981.

Documentation et dossier d'inscription : ESSEC Admissions B.P. 105 - 95021 CERGY-PONTOISE CEDEX. Téi. 030-40-57 RESEC. Etablissement privé d'ensaignement supérieur reconnu par l'Etat

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                                                 | CDURS                                                      | אטלא ט0                                                    | <u> </u> | UR I                               | WOI\$                                            | ( DEUX                                           | MITIS                                            | ( SIX A                                            | fOIS                                             |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                 | + 785                                                      | + 1301                                                     | Rep      | + 01                               | Dec —                                            | Rep + qu                                         | Den ~                                            | Rep + qu                                           | 040 -                                            |
| \$ CSE<br>\$ CSE.<br>(198)                      | 4,9985<br>4,9985<br>2,4413                                 | 5,8630<br>5,0030<br>2,4465                                 | =        | 290<br>265<br>10                   | 278<br>230<br>+ 48                               | - 589<br>- 510<br>+ 49                           | - 348<br>- 469<br>+ 89                           | ~1289<br>~ 945<br>+ 235                            | -1150<br>- 820<br>+ 420                          |
| UM<br>Florin<br>F.B. (190)<br>F.S.<br>L. (1998) | 2,3010<br>2,1230<br>14,3530<br>2,5250<br>4,8635<br>11,6340 | 2,3050<br>2,1270<br>14,3810<br>2,5295<br>4,8726<br>11,6495 | # -+     | 5<br>20<br>289<br>79<br>283<br>355 | + 20<br>+ 39<br>- 155<br>+ 169<br>- 225<br>- 238 | + 35<br>+ 63<br>- 530<br>+ 199<br>- 360<br>- 565 | + 68<br>+ 95<br>- 435<br>+ 225<br>- 475<br>- 149 | + 205<br>+ 250<br>- 890<br>+ 635<br>-1525<br>- 335 | + 289<br>+ 315<br>- 363<br>+ 725<br>1319<br>+ 39 |

## TAILY DES THE MEMBERS

| (Mile and an an interpretate) |                         |                  |        |                                                |                                                                         |                               |  |  |  |  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| DM 3 EU                       | 8 5/8<br>4 3/4<br>8 3/4 | 5 1/8<br>9 1/2   | }_9    | 18 1/16 19<br>18 1/4   17 13/16<br>9 5/8   7/8 | 10 3/8   10 1/4<br>18 1/16   17 9/16<br>9 3/4 9 7/16<br>12 11 (6 13 3/8 | 10 2/4<br>17 15/16<br>10 1/16 |  |  |  |  |
| P.S                           | 3 3/8 .<br>15 1/4       | 37/8             | 16 3/4 | 62/8   6 7/16<br>18 1/4   16 7/8               | 12 11 (6 13 3/8<br>6 13/16   6 5/8<br>18 7/8 18<br>14 3/8 (12 9/16      | 13 5/8<br>7<br>19 1/2         |  |  |  |  |
| Fr franc                      | 13 3/4<br>10 1/2        | 14 3/4<br>10 3/4 |        | 14 7/8   13 1/2<br>10 1/2   10 3/8             | 19 5/8 111 1/2                                                          | 13 2/16<br>11 2/4             |  |  |  |  |

Nous donneus di-dessus les cours pratiqués sul le marche interpancair-devises tels qu'ils étalent indiqués en fin de matinée par une grande que de la place



le l'automobile entraine une extensi u chômage partiel en Eurose

ಕೆದಿಕ್ಸ್ - - - -

waters access ಇಂದು ಎ p avec une tres in envisageant de represailes de en porta es impor-leugeo: SA Ceita Medianda qui espe-madianda qui espe-managnio française ses actionies dans a Meanmans in loaisses et loppi-liste del experie t l'engagement pr. E BEGINS LANGE DEL e industrielle en que a Un des leusirs a Covenity is the de Calabor district a color d'une things à partir de things à partir de

mons de Pezetet estates reflet ma dante qui me se more di Estan, emperant des co O Sente current a fer compression of ferman days at Taine US a STATE OF THE STATE

THORE SHOTE TOTAL

liber transcrive --

The selection of the se BOLINETHINE TO PORT OF THE PARTY OF THE PARTY

maunique du groupe 22 mest

SANTAGE STATE OF THE SANTAGE Raident Cartery ARTON BUILDING Mary and the second atten av de Stille o Artist Line the contract of 35.5 man 2 with 10 FROM THE SPECIAL BY LIFE TRANSPORT OF FREEDRICK 等便数1150mm要量 (更加)。 At the same # Broken in the ಸಿಪ್ಕಳ ಭವ್ಯ ಕೃತಿಸ್ಥ-

DESCRIPTION OF THE PARTY

ানি ধানত বি প্রভাগ কোনা। কিন্তুৰ প্রথমিক হালে হ'ল। ইয়া মাইছ মুক্তানে কাল্ড কাল্ড

a mention at the little material agent find in

A REAL PROPERTY LINES.

Partie of Translationary

eth day through a life of the common of the d Maria ar wer Carlos de 1770. Security State Sta THE REPORT A RESIDENCE The first transfer of the second seco 東郷 を とないだか **新小部門 电电影 工**员 Rev ( There's The Comment of the Com

Marie De Control de Co

ST FOR FOLL A gar news on É

W. Du

5 - C - C - C

沙洲大学 电压 بار سيوب فالهوا in the second <del>కార్యం</del> ఉంది. ర 鎌 海 50-11 **解释**证据的 (1) # WESTER SH  $\mathcal{T} = \mathbb{T}_{q} \mathbf{d} = \underbrace{\mathbf{1}}_{q} \mathbf{v}_{q} \mathbf{v}_{q}^{\mathrm{opt}}(\mathbf{d})$ 医感觉变更 电电路 Segretary 4-3-

Maria Grade et 🖟 

Figure 4 7/2 1

新物のかか

**SOCIAL** 

GRÈVE DEPUIS UN MOIS DANS UN ATELIER DE L'INSEE A NANTES

## Les dactylos face aux robots

De notre envoyé spécial

Les syndicats nationaux C.G.T. et C.F.D.T. de l'informatique ont organisë une conférence de presse commune, jeudi 12 février, à Paris, pour attirer l'attention sur un conflit qui, depuis plus d'un mois, paralyse l'un des ser-vices importants du centre d'exploitation de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) des conséquences sociales de l'informatisation.

Nantes. — An centre de l'he Beaulleu, entre les bras de la Loire, un gratte-clei tout neuf où Loire, un gratte-ciel tout neuf of conabitent les services du ministère des affaires étrangères et de l'INSEE. Au pied de la tour, une inscription proclame : « Toute la journée sur écran, c'est jatigant. Nous demandons dix minutes de pause supplémentaire par heurs ! » Sons la banderole, elles sont une quarantaine de jeunes employées qui, chaque jour, se relaient depuis un mois. Un piquet de grève pas ordinaire, pimpant, frondeur et presque juvénile : aucune de ces contestataires n'a aucune de ces contestataires n'a guère plus de vingt-cinq ans, et quatre d'entre elles seulement sont affiliées à un syndicat, deux à la C.G.T., deux à la C.F.D.T. Ces

le fichter Sirène (Service informatique répertoriel des entreprises et des établissements), le fichier électoral et le fichier RIPP (Répertoire individuel des personnes physiques), où l'on manipule non seulement les dossiers de la Sécurité sociale (10 % des litiges) et des caisses de retraite, mais encore les fameux documents Saf (ex-Safari) émanant du ministère de l'intérieur... C'est dire l'importance d'un

C'est dire l'importance d'un service tel que l'atelier de saisie des données: la saisie est la phase au cours de laquelle les informations, chiffrées ou simplement dactylographitées sont transférées sur bandes perforées, pour transmission à l'ordinateur, qu' effectuera la codification et les contrôles. les contrôles.

les contrôles.

Dans la saisie de masse classique pratiquée jusqu'à présent, un système de claviers multiples est relié à un terminal lourd qui transmet ses données à un centre informatique: l'ordinateur fait les collications et les contrôles, puis signale en retour les anomalies éventuelles, pour rectification. L'opération dure parfois plusieurs mois.

quatre d'entre elles seulement sont affiliées à un syndicat, deux à la C.F.D.T. Ces jeunes femmes en colère embarrassent bien le directeur du centre national d'exploitation de l'INSEE, M. Jean-Marie Callies, un fonctionnaire affable, qui s'enferme dans son bureau pour que les grévistes ne viennent pas l'y enfermer et qui a pris les clés des machine. pour empêcher toute émission « sauvage » de données fantaisistes. Un conflit moderne dans un monde futuriste, celui de l'informatique.

Le centre national d'exploitation de Nantes, c'est, avec ceux de Paris et de Toulouse, l'un des terminaux des grands répertoires d'identification conflés à l'INSEE:

productivité estimé à 30 %, mais aussi à une plus grande fatigue nérveuse et visuelle pour ces employées qui, du matin au soir, doivent regarder l'écran.

A Nantes, l'installation de mini-ordinateurs Nixdorf à la fin de l'an dernier a fait entrer le procédé d'enregistrement dans une phase intermédiaire semile procède d'enregistrement dans une phase intermédiaire, semi-conversationnelle. Il n'y a pas encore de « dialogue » constant entre l'opératrice et l'écran, comme au jeu d'échecs électro-nique. Mais, déjà, la machine parle. annonce les erreurs au moyen d'une sonnerie doublée d'un signal lumineur reure et moyen d'une sonnerie doublée d'un signal lumineux rouge et catapulte un message à la fin de chaque opération : sur l'écran, où apparaît en lettres jaune-orange le texte de la feuille d'identification transmise par la dactylo, le robot invisible, mais omniprésent, demande, par exemple, impérativement : « La feuille est-elle terminée ? » Il faut récondre par opi ou par faut répondre par oui ou par

Un millier de fiches par jour a Avant, explique Sylvia, vingt-quatre ans, mère de deux enfants, notre travail était simple. On n'avait pas d'écran, on pouvait bavarder de temps à autre entre paratier de temps à autre entre nous, tout en tapant nos textes. Maintenant, les messages sont nombreux. Toute la journée, on passe son temps à taper le texte, pasé à gauche du clavier, et à observer l'écran décalé sur la droite — en jace, il paraît que ce serait mauvais pour la vue. Ce va-et-vient est extenuant. Selon les employées de ce ser-vice, le rythme habituel d'enregistrement des données est d'en-viron cent feuilles d'identification par heure : « On tope de sept cents à mille jeuilles par jour, précise Sylvia. Bien sûr, quand je suis jatiquée, quand les lettres commencent à danser devant mes

yeux, je peux toujours tourner la clé de l'ordinateur, interrompre la conversation. Mais alors l'ar-rêt est signalé, et la prime de rendement risque d'être remise-en cruse. en cause... »
Pendant trois semaines, les

Pendant trois semaines, les jeunes opératrices — embauchées pour la plupart en 1972, à seize ou dix-sept ans, avec un C.A.P. de dactylo — ont vouln tester le nouveau matériel, qu'elles admettaient a priori, a parce qu'on pensait que le travail serait plus intéressant a. Mais elles réclamaient, dès le début, des compensations. Elles ont obtenu, dans un premier temps. deux fois cinq minutes de pause supplémentaire par jour Puls ces employées ont décidé de raientir le travail, prenant d'elles — mêmes quarantecinq minutes de pause supplémentaire dans la journée. Enfin, elles se sont mises en grève, le 7 janvier, lorsque la direction générale a décidé de leur retirer un trentième de leur salaire, en même temps que les récuperations. Or, depuis plus de sept ans, alors que leur statut ne le prévoit pas, ces dactylos-codeuses pouvalent travailler un quart d'heure de plus chaque jour pour se constituer une avance et récupérer ce quart d'heure sous forme de concé y e 15 janvier, la C.G.T. perer ce quart d'heure sous forme de congé. Le 15 janvier, la C.G.T. et la C.F.D.T. — qui travaillent ici « la main dans la main » —, ont saisi du problème la commission e informatique et libertés a.
Si la direction locale de
l'INSEE a admis au début
l'accoissement de la penibilité du
travail, en revanche la direction travail, en revanche la direction générale, à Paris, s'est refusée jusqu'à présent à toute négociation. Et pour cause : la lutte des clavistes de Nantes pour « quarante-cinq minutes supplémentaires par jour » relancerait les revendications d'autres atéliers de siste de l'INNETE dété detés de saisie de l'INSEE déjà dotés, ou en passe de l'être progressive-ment, de systèmes conversation-nels.

## FAITS ET CHIFFRES

#### Conjoncture

L'indice de la production industrielle française corrigé des variations saisonnières a atteint le niveau 134 (sans le bâtiment et les travaux publics) au troisième trimestre 1980, contre 139 pour la même période de 1979, soit une baisse de 3,6 % en un an. Par rapport au deuxième trimestre 1980, l'indice progresse de

En un an, la production auto-mobile a baissé de 4,9 %.

#### Energie

Mise en service d'un réacteur nu cléaire de recherche en Chine. Le premier réacteur nucléaire chinois à flux élevé est entré en service, vient d'annoncer l'agence Chine nouvelle. Le réacteur, situé à proximité de Chengdu, dans le sud-ouest du paya, a une puissance de 125 mégawatts. « La Chine est désormais capable de concevoir, de jabriquer et d'assembler des centrales capable de concevoir, de labriquer et d'assembler des centrales nucléaires de manière indépendante », ajoute Chine nouvelle. La Chine a signé, en octobre 1980, un protocole d'accord pour l'achat à la France de deux réacteurs à eau pressuriée P.W.R.—(Reuier.)

Les ressources gazières au large de la Tunisie vont être inventoriées avec l'aide d'Elj-Aquitaine. — L'Etat tunisien a signe le mercredi 11 février avec le groupe Elf-Aquitaine et la Société arabe d'investissement: péroliers (APICORP), filiale de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OPAEP), un accord portant sur la création d'une société d'étude chargée d'inventorier les ressources gazières offshore en Tunisie. Le capital de la société a été fixé à 500 000 dinars (environ 5,5 millions de francs), dont 20 % par la Société 'unistenne d'électricité et de gaz, 10 % par la INSEE déjà dotés, l'être progressivemes conversationJEAN BENOIT.

INSEE déjà dotés, tricité et de gaz, 10 % par la tricité et de gaz, 10 % par la tricité et de gaz, 10 % par l'étre progressivede pétrole (ETAP), 40 % par l'étre progressivemes conversationLIFAN BENOIT.

dirigée par un Tunisien et son siège est à Tunis. Elle devra remettre avant la fin de cette année des propositions afin que les parties concernées prennent des décisions de développement et d'exploitation. — (Corresp.)

## Social

• F.O. et la C.F.D.T. jugent très séverement le parte national très séverement le pacte national pour l'emploi du personnel d'encadrement, rendu public mardi (le Monde du 12 février). Pour M. Cottave, secrétaire général de l'Union des cadres et ingénieurs F.O., ce dispositif est a dérisoire, autant que l'ont été les méthodes pour l'obtenir ». Qualifiant l'attitude de la C.G.C. de a torme douce du terrorisme électoral », M. Cottave estime que « ce pacterançon ne résoudra pas plus les problèmes des cadres au chômage que le pacte des jeunes n'a permis de trouver des solutions pour les moins de vingt-cinq ans ». Pour sa part, l'Union confédérale des ingénieurs et cadres C.F.D.T. considère qu' « au total, seuts 150 emplois (pour 60 000 cadres parts pour cadres de cadres cadres de cadres cadres de cadres cadr considere qu'e au total, seats 150 emplois (pour 60 000 cadres au chômage) sont créés à l'A.N.P.E.» et qu'e il n'est pas tolérable que la situation des cadres sans emploi soit l'objet de manœuvres électorales » L'O.C.C.— C.F.D.T. doit rencontrer. le 17 fé-vrier, M. Jean Matteoli, ministre du travail et de la participation.

● M. Jose Intean, administrateur civil, a été nomme directeur de l'Office national d'immigration (ONI) par le conseil des ministrès, en remplacement de M. Jean-Ange Tomi, qui a été désigné directeur du cabinet de M. Legendre, secrétaire auprès du premier ministre et chargé de la formation.

mation.

[Né en 1931 à Landivisiau (Pinistère), José Inizan, licencié en droit,
diplômé de l'Institut des études
politiques, ancien élève de l'Ecole
spéciale militaire de Saint-Cyr et de
l'ENA. à été notamment conseiller
technique su cabinet Pierre Vertadier, secrétaire d'Etat à l'Intérieur
en 1973, chef du cabinet de Pierre
Mazzaud, secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports et directeur
de cabinet de Marc Secan, secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'intérieur.]

## Le syndicalisme européen

(Suite de la première page.) Aujourd'hui, obéissant à la même logique et poursuivant le même objectif, Georges Séguy estime - qu'il faut repenser le syndicalisme européen ». Cela veut dire, selon lui, que la C.E.S. devrait accualilir toutes les organisations nationales non encore affiliées et, en particulier, la

Avent d'en venir au fond du problème, il convient de corriger la partie historique de l'article du secrétaire général de la C.G.T. Il a omis - de rappeler que, dès 1958 - peu après la naissance de la Communauté économique européenne (la C.E.E.), - les organisations membres de la Confédération internationale des syndicats libres (C.I.S.L.) dans les six pays de la Communauté (Force ouvrière, le D.G.B. alle-mand, la C.I.S.L. et l'UlL italiennes, la F.G.T.B. belge, la C.G.T. luxembourgeoise et le N.V.V. hollandals) ont créé le Secrétariat syndi-cal européen. Celui-ci soutenait l'idée des « Etats-Unis d'Europe » alors que Benoît Frachon (1) proclamait que le Marché commun était un instrument de misère.

Cette i nitiative du syndicalisme libre européen partait de l'idée que l'existence de la Communauté élargissait la dimension des problèmes économiques et sociaux et qu'il convenzit, par conséquent, de for-ger l'instrument permettant d'adapter les revendications à la situation nou-

En 1969, le Secrétariat syndical devenait la Confédération européenne de: syndicat libres (C.E.S.L.). Ce n'est qu'en 1973, après l'adhésion à la C.E.E. de la Grande-Bretagne, de l'Irlande et du Danemark, que l'idée prévalut (contre l'avis de Force ouvrière) de l'ouverture de la Confédération à l'ensemble des organisations syndicales des pays de l'Europe occidentale, qu'elles soient membres de la C.I.S.L. ou de la C.M.T. (Confèdération mondiale du travail, ancienne internationale chrétlenne). C'est l'acceptation de l'adhésion des organisations de la C.M.T., puis de C.G.I.L Italienne qui explique la suppression du mot «libre» dans le sigle de la Confédération européenne des syndicats.

Il était nécessaire de rappeler les faits. Malgré la suppression du mot « Ilbre » dont parle Séguy, nui ne peut contester que, pour l'essentiel, la C.E.S. réunit des organisations qui défendent la construction européenne alors que la C.G.T. la juge responsable des maux dont souffrent les

travailleurs. En falt, pour le secrétaire général de la C.G.T. - repenser le syndicalisme européen - signifie obtenir l'affiliation de se confédération, celle des commissions ouvrières espagnoles et de l'Intersyndicale du Portugal, c'est donc permettre aux partis communistes de pénétrer le syndicalisme européen et de le noyauter efis de s'en eervir.

Cela dit, nous ne prétendons pas que la C.E.S. a atteint pleinement Comment pourrait-il en être autrement? Comment ne pas admettre qu'on ne peut surmonter, du jour au lendemain, les difficultés nées de la diversité des contextes políticosyndicaux, des habitudes et des traditions nationales. Ce n'est qu'à la longue que les problèmes se résondront et que la C.E.S. deviendra véritablement la force syndicale capable de coordonner et d'impulse l'action nécessaire. Ce n'est sûrement par en introduisant le ver dans le

En fait. Il en va du syndicalism comme des Etats: tant qu'il n'y aura pas volonté de transfert de souversineté au niveau communautaire, les possibilités demeureront par la force des choses, limitées. Il n'est pas plus facile de taire l'Europa syndicale que l'Europe politique. L'affirmation de la nécessité de fit pas. Il faut aller au-delà. Et, cela. d'autant plus que l'interdépendance des économies rend de plus en plus difficiles les solutions nationale Le problème de la réduction du

temps de travail peut permettre une expérience utile étant donné que chacun sait qu'il est difficile de feire une avancée significative dans un pays si on ne marche pas à peu près du même pes dans les autres

Cest de cette question que va à nouveau débattre le comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats, les 12 et 13 février, à Brixelles. Que le débat soit difficile, nous le savons. Mais de grâce, que Georges Séguy ne joue pas « les donneurs de lecons ». Et, ceia, d'autant plus qu'il n'y a pas si longtemps lors du congrès de Munich de la C.E.S., il dénonçait ce qu'il appelait la recherche d'une supranetionelité syndicale = (l'Humanité du 15 mai et Vie ouvrière du 3 juin 1979).

Lo bilan du syndicalisme européen n'est pas négatif. Ce sont les problèmes actuels oul sont difficiles à résoudre, d'autant plus qu'ils sont nouveaux. Mais, mleux vaut ne oas trop compter sur la C.G.T. pour débroussailler le chemin qui doit conduire au renforcement de la communauté syndicale internationale ANDRÉ BERGERON.

Prédécesseur de G. Séguy au secrétariat général de la C.G.T.

 Accident du travail mortel dans le Pas-de-Calais : M. André Thacz, ouvrier électromécanicien, age de vingt-huit ans, est mort le 11 février dans une galerie technique de l'usine la Française de Mécanique à Douvrin (Pasde-Calais, construction de mode-Criais, construction de mo-teurs automobiles). Selon la CFD.T., il régnait une « forte odeur » dans cette galerie. La direction de l'usine a ordonné une enquête.

## OFFICIERS MINISTÉRIELS

Vte au Palais Just. Pontoise, pl. Nicolas-Flamel, jeudi 5 mars 81, 4 14 h. APPARTEMENT + PARKING A LOUVRES (95) 7, rue Ch.-Péguy, dépend. d'un ensemble immob. à Louvres, r. Ch.-Péguy. résid. « le Moulin », av. du G.-Leclero et rue du Docteur-Paul-Buel Cons. pour each. A PRIX: 150.000 F - S'adr. Me BUSSON, avocat à Pontoise, 29, rue Pierre-Butin, tél. 032-31-52.

Vente après liquidation de biens au PALAIS DE JUSTICE A PARIS, LE JEUDI 26 PEVRIER 1981, à 14 heures - EN UN SEUL LOT Commune de BLAKSERIVES - DOULEVANT-LE-CHATEAU (52)

PAVILLON à usage d'HABITATION élevé sur cave d'un rez-de-chaussée surélevé divisé en hureaux, salle à manger, cuisine, entrée, chambres, salle de balna, W.-C., chaufferie et d'un étage de trois chambres, nen, cuisine, salle d'eau, W.-C., grenier pardu au-dessus et parties communes y afférentes

UN BATIMENT A USAGE D'ATELIER forme de «L» convert par deux nefs à deux versants, contenat hors d'œuvre au sol de 180 mètres carrés

UN BATIMENT A USAGE D'ATELIER bureaux et locaux sociaux, cont. hors d'œuvre au sol 860 mètres carrès UN LOCAL à usage de séchdir à bois de 17 mètres cubes - UN BATI-UN BATIMENT à usage de séchdir à bois de 17 mètres carrès - UN BATI-MENT à us. de hangar de 240 m2; UN BATIMENT à us. de dépôt de 72 m² MISE A PRIX: 400.000 FRANCS - OCCUPÉS S'adresser à M° J. LYONNET DU MOUTTER, avocat, 182, rue de Rivoli à Paris (1°), tél. 260-26-49; M° J.-M. GARNER, syndic, 63, boulevard Saint-Germain à Paris (3°); au graffe des criées du Tribunal de Graude Instance de Paris où le cahier des charges est déposé; sur lieux pour vis.

Vente au Pal. Just. Evry. rue des Mazières, mardi 17 février 1981, à 14 h. PAVILLON A CHILLY-MAZARIN 201 Comp.: Sous-sol, garage, chauf., rang., divers; rez-de-ch., hall, 3 pièces, cuisine, s. d'esu avec W.-C.: Is ét. 3 chambres dont 2 avec arrière pièce. s. de bains avec W.-C.: Remise indép.; Cour et jardin. Couv. en tulles. ch. cent. mazout - Cad. sect. Al nº 43 pr 6 a 40 ca et Al nº 49 pr 16 a 92 ca Cons. pr M. à P. : 400.000 F. S'adr. Me DU CHALARD avocat au barreau d'EVRY, taléphone 077-15-57; et à EVRY.

COMMUNE DE GUNDOLSHEIM (Haut-Rhin) Réadjudication suite au décès des anciens locataires dans la sallé commune, le SAMEDI 4 AVRIL 1981, à 14 heures 30, de DEUX DES TROIS LOTS DE LA CHASSE COMMUNALE POUR LA PÉRIODE DU 2 FÉVRIER 1981 AU 1º FÉVRIER 1988 1° lot : 227 HA DE PLAINE DONT 21 HA DE FORET délimité par Ban de Rouffach CD 15 et route de Munwille

lot: 247 HA DE PLAINE DONT 97 HA DE FORÊT delimité par Ban de Merzheim CD 15 et route de Munwiller
MISE A PRIX: 1= lot, S.D95 FRANCS - 7º lot, 48,690 FRANCS
Le cahier des charges et le plan peuvent être consultés à la mairie sur
heures d'ouverture du bureau et sur rendez-vous, Les étrangers sont
admis aux enchéres sous les conditions fixées par l'article 14 paragraphe à
du cahier des charges. Il n'est pas fait application du paragraphe à du
même article. Les déclarations de candidature devroût être adressées
à la mairie de GUNDOLSHEIM par lettre recommandée avec à.R. su plus
tard six semaines avant l'adjudication conformément aux dispositions
de l'article 6 du cahier des charges, — Le Maire: G. SCHERHESSER.

Vente après liquidation de biens an PALAIS DE JUSTICE A PARIS LE JEUDI 26 FEVRIER 1881, à 14 heures

UN APPARTEMENT à PARIS-13° étage. Bâtiment A, comprenant entrée, tollettes, W.-C., cuisin salle de bains. W.-C., séjour, trois chambres, deux caves 33, RUE CROULEBARBE

MISE A PRIX: 200.000 Francs S'adresser à Me MAL'NYAUD, avocat, 19, avenue Rapp à Paris (7°), tél. 555-86-37; Me GOURDAIN, syndis, 174, boulevard Saint-Germain à Paris; et à tous avocats près Trib. de Paris, Nanterre, Créteil, Bobigny

ETUDE DE MAÎTRE ARNAUD Huissier de Justice LA FERTE-SOUS-JOUARRE (77) Anc. greffier - Licencié en Droit 7, r. St-Nicolas, Tél, 022-00-30 Ventes volont, aux enchères publ.

à LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Dim. 15 février 1981, à 14 h. 30.

Exposition publique, samedi 14, de
15 h. à 18 h. et dim. de 10 h. 13 h. 15 h. à 18 h. et dim. de 10 h. 13 h. Salle des Ventes: 8, rue de la République. Park. pl. de la Gare. NOMEREUX BIBELOTS et OBJ. d'ART de QUALITE: TAPISSERIE ANCIENNE EN AUBUSSON VERDURE FIN EPOQUE LOUIS XIV. 2,65 x. 1,10 m. TABLEAUX J. ARNOLD, BELLE COLLECTION PRIVEE DE TRES BEAUX IVOIRES CHINOIS ET JAPONAIS. Importante défense ivoire sculptée: les sept Dieux du Bonheur, grandeur 1,73 m. Pierres dures sélectionnées. Coraux - Quartz rose - Coralins - Gil de digre - Lapis, jade, agathe, malachite, dont différentes pièces signées et datant du XIX e siècle. BEAUX TAPIS D'ORIENT: Iran, Turc, Russe, Chinois, Indochinois, Césarée, Rarabagh, Chirvan, Boukara, Galerie, Petitz tapis de prière dont trois Chinois laine et sole. Porceisines anciennes: deux Vases bars. Gaisrie, Petite tapis de prière dont trois Chinois lains et sole. Porcelaines anciennes: deux Vases Bayeux, décor Canton, deux vases Bryeux, décor Canton, deux vases porcelaine angiaise et deux potiches même provenances, deux vases en Céladon, deux vases de Nankin, beau vase rare en porcelaine de Barlin. BEAUX MEUBLES LAQUES STYLE CHINOIS: Paravent, beau bahut, table bassa. BEAU PIA NO ACAJOU PLAT D'EPOQUE LOUIS-PHILIPPE, dit «CARRE» de H. HERTZ. UN LIT CLOS BESTON ANC. IIN XVIII4, en merisier. BELLE HORLOGE DE PARQUET COMTOISE fin XVIII4, en merisier. BELLE HORLOGE DE PARQUET COMTOISE fin XVIII4, en merisier. BELLE HORLOGE DE PARQUET COMTOISE fin XVIII4, en merisier. BELLE HORLOGE DE PARQUET COMTOISE fin XVIII4. SECRETAIRE BOIS DE ROSE NAPOLEON III, BEAUX MEUBLES DE SALON DE STYLE LOUIS XV. LOUIS XVI. ANGIAIS, JOIL PETIT LIT une personne, lequé, style LOUIS XV. ANGIAIS, JOIL PETIT LIT une personne, lequé, style LOUIS XV. EN EN ES ET VITRINES DE STYLE LOUIS XV. COMMODES ET VITRINES DE STYLE LOUIS XV. ARMOIRE GALBEE STYLE LOUIS XV. ARMOIRE GALBEE STYLE LOUIS XV. EN FOUREURE ORNEMENTEE D'UN FOUREURE ORNEMENTEE D'UN COL EN VISON « BANCH ». BRONZES, PLUS. APPLIQUES STYLE LOUIS XV. LOUIS XVI. CARNIT. CHEMINERS, GROS MOBILIERS ET QUANTITE D'AUTRES OBJETS à VOIR en COURS D'EXPOSITION.

## **ET VENTES** PAR **ADJUDICATION**

Vente sur saiste immobilière au Palais de Justice à CRETEIL (94) le 26 FEVERER 1981, à 9 b. 30 EN UN SEUL LOT UN TERRAIN DE 490 METRES CARRES sis rue de Marolles, numéro 27 à BOISSY-SAINT-LÉGER (94) MISE A PRIX: 70 000 F
S'adres, pr rens. 4 M° J. SCHBIDT
avt à PARIS-17e, 76, avenue de
Wagrata. Tèl. 766-16-69 - de 11 h.
a 12 h. et de 15 h. à 16 h. 30.
Et sur les lleux pour visiter.

Vente sur sals. kmm. au Pal. Justice Bobigny, mardi 24 févr. 1981, 13 h 30 UN APPARTEMENT de 3 P. pr. au rez-de-ch, gche, Bât. C, escal, 5 - CAVE - Emplac. de parking

211, avenue du Général-Gallieni et 7, chemin du Pont MISE À PRIX : 25.000 FRANCS S'adr. M= BETHOUT et LEOPOLD-COUTURIER, avoc. asa, 14, r. d'Aojou, Paris (8°), 265-97-75; Et. M\* SALLAZ, hulsa, 12, rue Bayen, Paris ; to avoc. près T.G.I. de Paria, Bobigny, Nanterre Créteil ; et aur les lieux pour visiter.

Vente sur sais. imm. au Pal. Justice Paris, jeudi 26 tévrier 1981. à 14 h. UN APPARTEMENT de 2 pièces, cuisine, W.-C., au 3º ét. gauche, Bât. A. dans. imm. à Paris-17º 42, RUE GAUTHEY M. à P. 15.000 F. S'ad. Mª BETHOUT of LEOPOLD-COUTURIER, 2000. 222., 14. r. d'Anjou. Paris (8°), 285-92-75; Et. Mª SALLAZ hulss., Paris, 12. rue Bayes; tous avoc. près T.G.I. Paris, Bobigny, Manterre, Créteil; s/lx pr vis.

Vente sur saiste immobilière au Palais de Justice à CRETEIL (94), LE JEUDI 28 FEVRIER 1981, à 9 houres 30 - EN UN SEUL LOT UN APPARTEMENT à CRÉTEIL (94) Au rez-de-ch. avec cave et empl. de stationnem., compren. hall d'eutrée, 3 pièces, cuisine, salle de bains, W.-C., piacards de rang., dégag., balcon 116 à 128, avenue du Maréchal-de-Lettre-de-Tassigny et rue Viet sana numéro

MISE A PRIX: 120.000 FRANCS S'adresser pour tous renseignements à M° Jacques SCHMIDT, avocat à PARIS (17°), 76, avenue de Wagram, têl. 768-18-59 de 11 h. à 12 h. et de 15 h. à 16 h. 30 ; et sur les lieux pour visiter.

Vente par adjudication le JEUDI 19 FEVRISR 1981 à 14 h. 30, au Tribunal de Grande Instance du Havre murs de cinèma, logement de 3 pièces tt cft. Boutique Libre de toute occupation, 1.000 m2 sur un plateau. Hauteur de plaifond 8,50 m (possibilité développement d'un deuxième plateau et transformation en bureaux. magasins, etc.) - MISE A PRIX : 1.023.000 FRANCS

Tous renseignements Société des Avocats DUEOSC et PRESCHEZ.
17, rue Antray. 76800 LE HAVRE, tél. (25) 42-24-41.

Pc

– à titre réductible. Délai de souscription : du 19 janvier au 19 février 1981 Avantage říscal : souscription déductible du revenu imposable dans les conditions prévues par la "loi Monory", ou abattement de 3000 F sur les dividendes. Cotation à la Bourse de Paris.

Droit préférentiel des actionnaires: - à titre intéductible.

à raison de une action nouvelle pour cinq anciennes

Une note d'information ayant reçu le visa 80-201 en date du 23 dé-cembre 1980 de la Commission des Opérations de Bourse est mise, sans frais, à la disposition du public au siège social de la société et aux guichets chargés de recevoir les souscriptions. BALO du 12 janvier 1981

## ROYAUME DU MAROC

MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE SERVICE DES MARCHÉS RABAT

## AVIS DE CONCOURS OUVERT INTERNATION. nº 24/81

Le Ministère de la Santé Publique du Boyaume du MAROC lance un concours de pré-sélection d'entreprises pour la réalisation, à' CASABLANCA, d'un Centre Hospitalier Universitaire de 300 lits environ, comportant toutes les disciplines.

En application des dispositions de l'article 38, 5° alinéa, du Décret nº 2-78-479 du 14 octobre 1976, relatif aux marchés de travaux, fournitures ou services au compte de l'Etat (Bulletin Officiel du Royaume du MARCC nº 3339 du 27 octobre 1976), les entreprises intéressées sout invitées à faire parvenir leurs dossiers de candidature au Secrétariat Général du Ministère de la Santé Publique à RABAT avant le 7 mars 1981, à 12 neures, dernier délai.

Ces dossiers doivent comporter les références techniques et financières de l'antreprise, ses capacités humaines et matérielles, ainsi qu'un relevé des résilestions déjà effectuées accompagné des attestations délivrées par les administrations et les hommes de

Tous autres documents, renseignements, pièces d'ordre technique concernant l'entreprise peuvent être joints au dossier de demande d'admission.

## RÉPUBLIQUE DU ZAIRE

MOUVEMENT POPULAIRE DE LA RÉVOLUTION OFFICE NATIONAL DES. TRANSPORTS ONATRA

## AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

L'Offics National des Transports au Zure « ONATRA » lance sur financement K.F.W. des appels d'offres internationaux pour la

LOT nº 1 - FO/1259 100 ELEVATEUES A FOURCEES PRONTALE de 4 tonnes.
10 ELEVATEUES A FOURCEE FRONTALE de 10 tonnes.
2 ELEVATEURS A FOURCEE FRONTALE de 25 tonnes.
8 POR TRIBUTES DOUR ÉTUS À CONTÊNEURS.
2 PORTIQUES A CONTENEURS de 35/40 tonnes.

LOT nº 2 - FO/1259 8 TRACTEURS AGRICOLES EN VERSION INDUSTRIELLE
30 REMORQUES POUR CONTENEURS.
La participation est ouverte à toutes les entreprises techniquement
valables.

Les soumissionnaires peuvent retirer, moyennant palement de la somme de 250 zaires ou 165 DM chacun des dossiers complets des appeis d'offres auprès de la :

DIRECTION DES APPROVISIONNEMENTS ON ATRA Building ONATRA, 30 étage - local 3171 bonlevard du 38-July, 177, à RINSHASA OU A L'ETRANGER ;

NGER:

SGM/DIV. ZAIRE:

rue du Marais 31 - B 1800 BRUXELLES
Réf. APP. 23/PR - Tél. 511-39-16.

O.F.E.R.M.A.T.:

38. rue de la Bruyère - F. - 75009 PARIS
Service des Matériels - Tél. 280-68-18. Au moyen d'un chèque barré à l'ordre de l'ONATA libellé dans une des quatorze devises agréées par la Banque du Zalre et qui sont : D.M. - F.S. - F.F. - F.B. - C.R.D. - C.R.D. - Livre Sterling Dollar U.S. - Dollar Caq. - Esc. P. - Lit. - F.L. P.B. - Sch. Aut. Le montant doit être équivalent à 165 D.M. La date limite de réception des offres est fixée su vendredi 13 mars 1981, à 15 heures (heure locale).

1981, a la claures (neutre nocale).

Les offres cachatées doivent être adressées à :

M. LE PRESIDENT DE LA COMMUSSION DES ADJUDICATIONS
Cabinet du Président délégué général
Office National des Transports
B.F. 98 - KINSHASA - Zaire

Il est loisible aux sommissionnaires d'assister à la séance publique d'ouverture des offres qui aura lieu dans la saile des conférence de la Direction Générale, 7e étage - Building ONATRA - boulevard du 39-Juin, 177 à KINSRASA, le 12 mars 1981, à 15 h. (heurs locale).

Dans sa récente lettre aux actionnaires le Président Audré BOISSON a tamment déclaré :

Alors que la production euro-pénne de voltures particulières et commerciales diminualt d'environ 8 %, le groupe Valeo est pârvenu à maintenir en 1930 une activite giobale légèrement supérieure en volume à celle de l'an passé. Après un bon début d'année, le raientis-gement d'activité s'est accentué pro-gressivament et see effets ont été particulièrement sensibles dans les deralers mois.

D'autre part, l'aggravation de la pression concurrentialle ne nous a pas permis de répercuter en totalité dans nos prix de vente les augmen-tations de nos coûts de production. Ces différents phénomènes ont particulièrement affecté nos fillales d'équipements électriques, et leur exploitation se solders par une perte qui ponrrait dépasser les 190 millions de france.

lions de franca.

Ces circonstances expliquent la dégradation de nos résultets consolidés. La marge brute d'autofinancement devrait cependant être 
supérieure à 370 millions (contre 
55 millions en 1979) et couvrir 
55 % des investissements industriels 
réslisés en 1980. Elle représente 
170 F par action Valeo.

La position de la Societé mère Valeo est très différente. Son chiffre d'affaires, avec 2,2 miliards, a pro-gressé de 15 %.

gressé de 15 %.

On peut déjà estimer que le mux de la marge brute d'autofinancement approchers 9 % et les résultais nets seront en valeur supérieurs à ceux de l'année dernière. Ils pourraient permettre au conseil d'administration de proposer à l'agemblée générale un conpon de 24 P d'un montant égal à celui de l'an dernier. Avoir tissai inclus, le rendement de notre titre à son cours setuel serait ainsi supérieur à 15 %, ce qui met en évidence l'excès de sa dépréciation.

ce qui met en évidence l'excès de sa dépréciation.
Comment se présente la situation en ce début d'année ?

Il est probable, sauf nouvel accident grave, que la dégradation du marché européen de l'automobile va ce ralentir et la production se stabiliser dans un premier temps. Le parc automobile, qui dépasse 100 millions de voitures, continue de croître. De plus, les utilisateurs ne peuvent différer indéfiniment les

## VALEO

dépanses d'entretien de leur véhi-cules. Ainsi les venues de pièces de rechange correspondront au niveau réel des besoins du marché.

Notre groupe est en mesure de rétablir sa atuation dans cet envi-romament difficile. Piusieurs lignes de produits se situent en tête sur les marchés mondiaux (embrayages. Divincteurs, radiateurs) L'activité de nos implantations sur le continent américain progresse à un rythme qui confirme nos pré-

Nous poursuivons iniassablement nos efforts pour parveuir à une diversification rentable et d'un ni-veau notable dans les deux axes déjà définis :

les équipements mécaniques et hydrauliques qui vont conneitre des développements importants aux États-Unis ainsi que dans le domaine des applications mili-tations taires.

e les composants pour le bâtiment. Dans ces conditions et svec une activité qui pour l'ensemble du groupe na devrait pas être supérieurs à cells de 1880, nous prévoyons une sansible amélioration de nos résultats consolidés.

Nouveaux marchés eux Etats-Unis Un accord a été concin avec Ford U.S. pour la fourniture da plus de 50 % des embrayages da l'Escort, le solde étant approvisionné par la filiale ailemande Luk GmbR.

Distribution gratuite d'actions au personnel

d'actions au personnel

Dans la cadre de sa politique
constante de développement de
l'intéressement du personnel à la
marche de l'entreprise, Valco va
mettre en application les dispositions de la loi du 24 octobre 1930
cuvrant la possibilité sux Sociétés
de distribuar des actions à leurs
salariés dans la limite de 3, % du
capital. A cet effet, le Conseil
d'Administration, dans as seance
du 26 novembre 1930, a décidé de
soumettre à l'Assamblée Générale
extraordinaire du 25 mai 1931 la
proposition de distribution de
66 114 actions su personnel.

## CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE

Electricité de France : Obligations 8,40 % (ex-5 %) 1962

Les intérêts courus du 1 mars 1990 au 23 février 1981 sur les obligations Riectricité de France 8,40 % (ex. 5 %) 1982 seront payables, à partir du 1 mars 1981, à raison de 21 F par titre de 250 F nominal, contre détachement du coupon n° 19 ou estamplillage du certificat nominatif, après une retenus à is source donnant droit à un avoir fiscal de 2,52 F (montant global : 23,52 F). En cas d'option pour le régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèment 1980 : Série « R » Amort. 1973 : Série « R » Amort. 1973 : Série « R » Amort. 1975 : Série « R » Amort. 1976 : Série « R » Amort. 1978 : Série « L »

Electricité de France : Obligation

Les intérêts courus du le mars

1980 au 38 février 1981 sur les obligations Electricité de France 10.60 %

tex-7.75 % 1985 seront payables, à
partir du le mars 1981, à raison de

38,16 F par litre de 400 F nominal,
contre détachement du coupon

nº 16 ou estampillage du certificat
nominatif, après une retenue à la
source donnant droit à un avoir
fiscal de 4,24 F (montant global :
42,40 F). En cas d'option pour le
régime du prélèvement d'impôt forfaitaire, le complément de prélèvement libératoire sera de 6,35 F, soit
un net de 31,81 F.

Il est rappelé que les titres des

Il est rappelé que les titres des séries désignées par les lattres « D » et « À » sont respectivement rem-boursables depuis les le mars 1971 et 1977.

Le palement des coupons et la

remboursement des titres sont effectués sans frais aux calsses des comptables directe du Trésor (trésorerles générales, recettes des finances et perceptions), à la Caisse Nationale de l'Energie. À Paris, 17, rus Caumartin, ainsi qu'aqu guichets de la Banque de Prance et des établissements bancaires déségnés cl-après :

Crédit lyonnals, Société générale, Banque nationale de Paris, Banque de Prance et das Pays-Bas, Crédit du Nord, Crédit commercial de France. Crédit industriel et commercial et banques affiliées, Société générale alsadenne de banque, Société marseillaise de crédit, Banque de l'Union européenne, Banque de l'Indochine et de Suez. Calsse centrale des banques populaires et toutes les Banques populaires et toutes les Banques populaires de France, Société centrale de banque.

## SOFICOMI

A la suite de la conversion en 1980 de 96 258 obligations de l'am-prunt convertible àmis en 1974, le capital de la société a été porté de 196 701 800 P à 206 327 600 F. dividende unitaire applicable au nouveau capital (2 063 276 actions à rémunérer contre 1 967 618 au titre de l'exercice 1979) devrait, par rapport à ceiui de l'exercice précédent (23 F), marquer une progression condita permettant de couvrir l'érosion monétaire intervenue entretempa.

En conséquence, il ne reste plus en circulation que 65 724 obligations sur les 630 000 émises en 1974.

Compte tenu des réserves et du report à nouveau, les fonds propres de la société resortent au 31 dé-cembre 1980 à près de 280 millions

Les comptes de l'exercice 1980 ne sont pas encore arrêtés. Cependant, il apparaît d'ores et déjà que le

(Publicité) Département brillants M. GERARD, Joailliers

avenue Montaigne, PARIS-8-Tél.: 723-78-90

Prix d'un brillant rond BLANC EXCEPTIONNEL 1 CARAT

13 février : 175.209 F T.T.C. + commissions, 4,90 %



Le prestige d'une gravure traditionnelle Ateliers et Bureaux : 47, Passage des Panocamas 75062 PARIS

TEL: 236.94.48 - 508.86.45

### GROUPE D.M.C.

La faiblesse de la conioncture économique, constatée sur les prin-cipair: marchés européens, en 1980, a pesé sur l'activité et les résultats du groupe D.M.C.

L'évolution des ventes, encore favorable au premier trimestre (+ 14.5 %), s'est progressivement dégradée, le chilfre d'affaires consolidé artisignant en flu d'exercice 4.7 milliards de francs, soit une hausse de 4.5 % sur 1979.

Dans le secteur des fils et ouvra-ges féminins (filterie), la progres-sion a été satisfalsante (+ 16.6 %). potamment à l'étranger. L'activité de la branche Textunion (+ 2.1 %) recouvre une forte réduction de la demands sur le marché de l'habil-lement, en France comme en Allè-magne, mais une bonne tenue des tissus techniques et de l'équipement de la maison.

Des mestires d'adaptation aux nou-velles conditions du marché ont été engagées : l'allègement des struc-tures, essentiellement par mises en pré-retraites, et la cession de cer-taines filiales ont entrainé une réduction de l'effectif employé en Prance de près de 1700 personnes.

L'estination effectuée à ce jour, et qui ne préjuge pas de l'arrêté définitif des comptes conduit à envisager une perte nette d'exploitation consolidée de l'ordre de 30 millions de francs, après une sanulté d'amortissement évaluée à 150 millions de francs (contre un pénéfice net d'exploitation de 71.5 millions de francs après dotation sux amortissements de 147,5 millions de francs en 1979). Le résultat

net, pour sa part, sers affecté par les pertes liées à la cession des tis-sages de Fiers et des Arts graphiques D.M.C.

Dans cette conjongume Dans cette conjoncture difficile, le groupe poursuit sa politique de désengagement des secteurs jugés non prioritaires et de concentration des moyens humains, financiers et industriels sur les marchés où il détient une position de lesder commercial et technologique : premier producteur européen de tissus imprimés premier producteur français de fils pour ouvrages, lesder européen en linge de maison.

- Sur le marché de l'habillement fémiuin, particulièrement difficile en 1980, le groupe, en France comme en Allemagne, concentre ses lignes de produits sur les articles élaborés;

- Dans le secteur des loisirs fémi-nins, D.M.C. élargit sa gamma de produits, rénove ses circuits de dis-tribution et mêns une action de développement sur Etats-Unis, où les ventes atteignant désormals la moi-tié du chiffre d'affaires réalisé en France;

Dans le domaine de l'équipe-ment de la maison, soutenu par l'intérêt des consommateurs pour leur cadre de vie, il met l'accent sur la croissance de Descamps à l'expor-tation (quarante-cinq magasins à l'étranger au 31 décembre 1980 sur un total de cent soirante magasins) et sur le développement de maga-sins apécialisés pour la décoration (étoffe et maison, Maritae). Ces mesures devraient avoir une influence favorable sur les résultets de l'exercice 1981.

### COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

. Chiffre d'affaires du groupe C.G.E. Le chiffre d'affaires du groupe de la Compagnie générale d'électricité ((so létés contrôlées et affiliées) s'est élevé en 1980 à 45 782 millions de francs hors taxes.

Ce chiffre est en augmentation de 30,8 % par rapport à celui de l'exercice 1979, qui c'élevait à 35 011 millions de francs. Cette progression est due à concurrence d'environ 13 % à la croissance externe du groupe, qui a. depuis 1979, pris le contrôle notamment des Laminoirs, trèfileries et chireries de Lens, de Salurspi et Brice, Devarg Naudo. Comstp et Bonéo Alcatel.

Le chiffre d'affaires consolidé des sociétés contrôlées, qui inclut cette année celui d'Aisthom-Atlantique, dont la compagnie a acquis en octobre dernier la majorité du capital, s'élève à 42 556 millions de france, et représente 93 % du chiffre d'affaires total du groupe au lieu de 86 % en 1979. La répartition, par secteurs d'activité, du chiffre d'affaires total se compare de la manière suivante à celle de l'exarcice précédent :

| (Millions de france)                                                                                                                                                                                                         | 1979 (1)                                                                    | 1980                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| I. Sociétés contrôlées : Electromécanique et construction navale. Entreprise électrique Entreprise et ingénierie. Télécommunications et informatique Câbles Accumulateurs et piles Grand public Matériaur Commerce et divers | 9 654<br>3 898<br>5 162<br>6 651<br>1 705<br>2 489<br>649<br>1 163<br>1 501 | 11 664<br>5 880 (2)<br>7 746 (4)<br>2 571 (5)<br>2 815<br>7 48<br>1 280<br>1 883 |
| TotalII. Sociétés affiliées                                                                                                                                                                                                  | 32 872<br>2 139                                                             | 42 558<br>3 226                                                                  |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                                                                                                | 35 011                                                                      | 45 782                                                                           |

(1) Chiffres extraits du rapport d'AGO de C.G.E., A.A. étant réintégré parmi les sociétés coutrôlées.
(2) Y compris Comsip et filiales.
(3) Y compris Salurapt et Brics, Devars Naudo et leurs filiales.
(4) Y compris Bonéo Alcatel, depuis sa création (1-7-1980).
(5) Y compris les Isminoire, tréflieries et câbleries de Lens et leure

(5) filiales.

## Moulinex

Ventes de l'année 1980 (en millions de francs)

Les ventes hors taxes de la société se sont élévées à 1769,4 millions de france contre 1771,3 millions de france pour l'année 1979. Elles se ventilent comme suit :

1980 | % | 1979 | % France . 698.6 39 669.5 38 8xport . 1 070.8 61 1 101.8 62

Les ventes consolidées ont atteint 2 252.2 millions de francs contre 2 130 millions de francs pour l'année 1979, soit uns augmentation de 6,2 %.



Les nouveaux contrats signés par Sicotel en 1930 s'álèvent à 53 MF, ce qui porte le total des engage-ments bruts de la société à 810 MF, dont 272 MF relatifs à des investis-sements en lectifs à

4.5.75

3,006 4.70 (6.5 المنابذ سطاً العاب العاب

T ...

427

3.7

A STATE OF THE STA

Anger Samalan Samalan Samalan

dont 272 MF relatifs à des investis-sements en location simple et 25 MF à des opérations de crédit-bail avec forte valeur de rachat.

Les comptes de l'exercice 1980, qui seront soumis au prochain conseli convoqué pour le 1er avril, devraient faire apparaitre une progression sensible du chiffre d'affaires (+ 26 % en montants consolidés) et des résultats permettant un scoroisse-ment du dividente voisin du taux d'inflation.



## SOCIÉTÉ CENTRALE

## ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE SOCIETE ANONYME CREEF PAR LA LOI DU 4-1-1973

CAPITAL SOCIAL : 214,5 MILLIONS DE FRANCS SIEGE SOCIAL : 87, rue de Richelieu - PARIS 75002

CHIFFRE D'AFFAIRES MONDIAL DE L'EXERCICE

A.G.F. VIE ......

| 1979           | 1980           | Variation            |
|----------------|----------------|----------------------|
| 3 305<br>4 625 | 3 796<br>5 239 | + 14,9 %<br>+ 13,3 % |
| 7 930          | 9 035          | + 13,9 %             |

Les deux sociétés A.G.F. Vie et A.G.F.-I.A.B.T. sont l'illales de la Société Centrale des A.G.F. qui a exclusivement pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des Sociétés constituant la Groupe des A.G.F.

- 1500 AGENTS GÉNÉRAUX.

-- LES RÉSEAUX COMMERCIAUX DES A.G.F. DANS PLUS DE 50 PAYS METTENT LEUR EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE.

LES MARCHÉ

pamis

HE JOSÉ grafic -- 20-55-5 (3)-- 6 LA VE DES SI

----. . . . . . . **. .** .

yeristakati — yeristakati — <del>Setata</del> ်ပါပဲနှင့် လေး အာကော်အား သည် သန်ဆာ (၁၈)သည်။ . .- .- Se - / Aut 1 pro-

3400 The second section of the section فالخيط نيان والمارات ag 3.642394305 **新**斯 the second secon

and the second of the second o 31 25 36 m and the second second second 

CAMBE CAN 25 TA 3 THE Now to the 1997 FIRST 1 5 SPECIAL

→ たいも 必須報酬 Carry 1300 Las 1 "A" T " 要条件的模 a Tara ya kasa 🎉 🗀 Per المعكلات والإستان المشروري

ny gorin i 🕶 🚾 177 74 ---

18 - 18 X 43 舞 美 11 En 1 d st

4 4 4 m

--- en est

---

李號 李麗 in in the most contract with The second property of the second Hoperation that a second

> 10 mm Section 1

14.34

12. E

5.43

11 %

50 227 AC

「中央のでは、「中央の企業のでは、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、1000年では、10

Cours Dernier préc. cours

**VALEURS** 

Demiss Cours

Rachat

125

9709 33 9269 05

Coers préc.

**VALEURS** 

GROUPE D.M.C.

esse de la confinition de consiste var de la laconomie de la consiste de la consi a des tentes, entre au premier l'immetre des programmes contro-cant de l'octaves contro-cant de l'octaves contro-cant de l'octaves de de maner. elteur des füs it durre au ditteriei, au promuse stisfahleure is - 105 a l'element 1 5-17 de former 1 5-17 de former en durient de la la barrie de l'element de la la barrie de l'element de la la barrie de l'element de l'elemen et c startation see to .-

es campitation and or in the total managements the introduction of the terminal design of the campitation of on effectues & or ) or prejugate parties and of the or o

## COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ELECTRICITE

Calles d'effaires du graus 195 कार्वक्षित्रकारक राज्याच्या । स्थापनाम्य का क्षेत्री अन्तराज्या । 377 **河門線送過 おこ か**とう アファナー Branche du de la lace Branche en lace en lace Branche de lace en lace e definition of the second sec ASSESSED FOR THE PARTY OF THE P

MARKET SWINSON CO. Of The South Spiritable Property of the second of the r statutation . . المستنسب سائرة المحالات فأفضاها متفهاه North et avec . . . . State **建聚基** 《李年录示成》 ...... No. 安全性高级 tal italy insurement of the tina peri lanca comi mente desta comi titudi domina a com



本語 a lasye Parie e e Mi ma lasye Parie e e e Mi ma lasye e e e e e maggaran lasye e e Marie Contract (No. 1) Market Colors of the Colors of

OCIÈTÉ CENTRALE

MONDIAL DE L'EXERTICE

4 💎

MECIAUX DES AGE PANE METTENT LEUR EXPENDACE

## LES MARCHÉS FINANCIERS

#### **PARIS** 12 FÉVRIER

## Hausse

dans un marché calme A l'image de Wall Street, le marché parisien ne sort pas de sa réserve.
Après s'être effrité pendant trois
séances, il regagne, jeudi, du terrain,
l'indicateur de tendance terminant en
hausse d'environ 0,40 %.

Le volume des transactions est resté faible, les échanges étant concentrés sur quelques valeurs. Les investisseurs n'ont pas réagi au fait que, pour la première fois depuis décembre 1976, le dollar a repassé la

barre des 5 F. Dans l'attente des me-sures d'ordre économique que doit annoncer mercredi prochain le prési-dent des Euls-Unis, ils optent pour la prudence.
Parmi les hausses les plus impor-tantes, on remarque Moulinex (+ 5,5 %), qui semble interesser à (+ 5,5 %), qui semble intéresser à nouveau la spéculation, Pompey (+ 4,8 %), Pricel (+ 4,8 %), Ciments français (+ 4,3 %), Chiers-Châtillon (+ 3,8 ), SIAS (+ 3,8 %), au plus haut de l'année, Poliet (+ 3,3 %), Rhône-Poulenc (+ 3,3 %), Skis Rossignol (+ 2,3 %).

Les champagnes sont diversement traités: Moët-Hennessy gagne 2,6 %, Mumm 2,5 %, tandis que Veuve-

Mumm 2,5 %, tandis que Veuve-Clicquot perd 1,9 %. Les valeurs pétrolières se replient : Elf-Gabon recule de 1,2 %, ELF-Aquitaine de 0,4 %, C.F.P. de 0,6 %.

Aquitaine de 0,4 %, C.F.P. de 0,6 %.

Les écarts les plus importants à la baisse sont enregistrés sur Mét. Nav. Dunk. (-5,6 %). Radiotechnique (-4,9 %), Navigation mixte (-4,4 %), SAT (-2,5 %), Facom (-2,4 %), Valeo (-2,4 %), Locafrance (-2,3 %), Martell (-2,3 %).

Aux étrangères, les mines d'or sont irrégulières: Harmony progresse de irrégulières : Harmony progresse de 2,5 %, tandis que Santa Helena perd 23 %. Elles ne suivent ainsi pas 2.3 %. Elles me suivent aniss pou toutes la baisse des cours du métal jaune. A Paris, le lingot perd 2.000 F à 86.500 Fet le napoléon 11 F à 879 F. Dans leur sillage, les em-

### LA VIE DES SOCIÉTÉS

## D.M.C. devrait enregistrer pour l'exer-cice 1980 une perte nette d'exploitation de l'ordre de 30 millions de francs, après une

aunuité d'amortissement évaluée à 150 millions de francs (contre un bénéfice met d'exploitation de 71,5 millions de francs, après une dotation aux amortisse-ments de 147,5 millions de francs). P.U.K. - An cours de l'exercice 1980, groupe a réalisé un chiffre d'affaires de

agroupe à reanse un contre d'arjaires de 38,1 milliards de francs, en hausse de 17 %. Sur ce total, les ventes réalisées hors de France représentent 54 %. Pour l'année écoulée, la croissance la plus soutenne a été emegistrée dans le domaine de la métallurgie fine (+ 25,9 %).

MOULINEX. – Les venes consolidées du groupe om atteint en 1980 2,26 mil-tiards de francs, en hausse de 6,2 %. FROMAGERIES BEL. - Au cours de l'extercite 1980, le groupe a réalisé un chif-fre d'affaires de 2,7 milliards de francs (+ 17,4 %).

(+ 17.4 %).

BONGRAIN enregistre, pour l'année 1980, un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de france, en progression de 16,3 %. La progression des ventes est plus forte en France (+ 23,4 %) qu'à l'étranger (+ 8,5 %).

MOET-HENNESSY va distribuer un dividende au moins égul à celui de l'exercice médient en un carette leurement.

dividence su mons egut à cenu de l'exer-cice précédent sur un capital augmenté d'un tiers. Pour l'exercice 1980, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 2,9 milliards de francs, en hausse de 26 % GALERIES LAFAYETTE enregistre pour 1980 un chiffre d'affaires de 1,32 milliard de francs, en hausse de 7 %. VINIPRIX. - Très faible progression du chiffre d'affaires en 1980 : celui-ci passe de 2,96 milliards à 3,07 milliards de

|    | INDICES QUOTIDIENS<br>(INSEE, base 100: 31 dec. 1980)      |
|----|------------------------------------------------------------|
| ۱  | 10 févr.   1 févr.                                         |
|    | Valours françaises 96,2 96,3                               |
| ľ  | Valeurs étrangères 101,8 101,7                             |
| ١  | C" DES AGENTS DE CHANGE                                    |
|    | (Rasé 166 : 29 déc. 1961)<br>Indice général 107,2 106,9    |
|    | TAUX DU MARCHÉ MONETAIRE<br>Effets privés du 12 fév 19 3/4 |
| l  | COURS DU DOLLAR A TOKYO                                    |
| ł. | 11/2 12/2                                                  |

## **NEW-YORK**

### Reflux

A une séance de légère hausse succède une séance de faible baisse. L'indice Dou Jones des valeurs industrielles perd 6,14 points à 942,49.

6,14 points à 942,49.

Dans l'attente des meaures exactes que doit amoncer le président américain le 18 février prochain, le marché américain évolue depuis quinze jours entre 940 et 950 d'indice Dow Jones, cela avec us volume d'échanges limité (entre 37 et 40 millions de titres).

Les investisseurs qui sout sortis mercredi de leur réserve l'out fait après l'annonce d'une reprise assez sensible des ventes de détail (+ 2 %). Cette croisjance

ventes de détail (+ 2 %). Cetta croissance soutenue de la consommation fait craindre une relance de l'inflation, ce qui risque d'avoir comme conséquence ultime un nouvelle tension sur les taux d'intérêt.

Le mouvement de baisse n'a pas affecté
l'ensemble de «Big Board». Ainsi les
valeurs automobiles ont été fermes. Les
valeurs sidérurgiques sont également bien
tenues : U.S. Sicel, dont les résultats sont en amélioration, progresse de 1/8 à 28. Eastman Kodak, qui annonce le lance ment d'un souvel appareil photographiqu est stable. Au total, og dénombre 922 valeurs e

baisse et 535 valeurs en hausse. Les titres les plus activement traités on été General Motors, Grey Hound, Prim Computer, IBM Corp. et Computer Science.

Cours Cours

| VALEURS              | 10 févr.     | 11 févr. | 1   |
|----------------------|--------------|----------|-----|
| Alcon                | 65 3/4       |          | ı١  |
| AT.T.                | 52 1/2       | 62 174   | ĸ   |
| Boeing               |              | I36. ∣   | H   |
| Chase Manbattan Bank | 47           | 465/8    | H   |
| De Port de Nantours  | 45           | 45 1/4   | "   |
| Eastmen Kodek        | 727/8        | 71 1/8   | П   |
| Exercise             | 72 7/B       | 71 1/4   | Il  |
| Ford                 | 193/4        | 20 1/4   | u   |
| i General Electric   | 63 1/8       | 623/4    | Ш   |
| General Foods        | 31           | 303/4    | н   |
| General Motors       |              | 493/B    | "   |
| Goodyear             | 18 1/2       | 181/8    | Н   |
| LB.M.                | 63 `         | 625/8    | н   |
| LT.T                 | 29 1/8       | 287/8    | H   |
| Kermeçott            | 243/B        | 24 1/4   | П   |
| Mobil Oil            | 703/4        | 701/8    | ш   |
| Pfizer               | 49 1/B       | 483/4    | 11  |
| Schlumberger         | 104          | 1033/8   | Įſ. |
| Texaco               | 40 1/4       | 39 1/2   | и   |
| UAL inc              | 22 1/2<br>56 | 22.3/4   | ı   |
| Union Carbida        | 55           | 535/8    | "   |
| U.S. Steel           | 277/8        | 28       | П   |
| Westinghouse         | 28 1/2       | 285/8    | ш   |
|                      |              |          |     |

| ı  |                                       |                 |                 |                                       | <b>,</b>       |                |                                         | <u> </u>         |                | 11/2                                         | Fras             | net            |
|----|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------|----------------|
| l  | (LI) Dáy, R. Nard                     | 133             | 134             | Ration-Fox. G.S.P                     | 760            | }              | Ars. Patroline                          | 300              |                |                                              | Inches           | П              |
| 1  | Bectro-Financ                         | 295             | 295<br>78 50    | Restrongs Inches                      | 150            |                | Arbed                                   |                  |                | [ <del></del>                                | <del> </del>     | <b></b>        |
| Į  | (M) Et. Particip<br>Fire Bretagna     | 78.50<br>81.50  | /6 3U           | Setate                                | 39             | 98             | Apparienne bibeco                       | 1 22             | ••••           |                                              |                  |                |
| ľ  | Far. Incl. Gaz Eaux                   | 678             | 695             | Scolum Autog                          | 69 10<br>138   | 88 30 1<br>140 | Bon Pro Espensi                         |                  | 90             | SI                                           | CAV              |                |
| 1  | Fin. Service March                    | 103             | 103 10          | Specien                               | 177 BD         |                | B. N. Mexique<br>B. Rigi Internet       | 45 90<br>43000   |                |                                              |                  | _              |
| ſ  | Fin. et Mar, Part                     | 89 40           | 95              | Total-Asquites                        | 125            |                | Barlow Rand                             | 43               | -2000          | t-cmigaria                                   | 9709 33          | 9269 0         |
| i  | France (La)                           | 520<br>359      | 520<br>359      | Trailor                               | 356            | 369            | Bell Casada                             | 73.05            |                | Actions France                               | 157 85           | 150 6          |
| K  | Lebon et Ca<br>(NY) Lordex            | 106 10          | 106 10          | Vera                                  | 48 80          | 48 80          | Blywoor                                 | <b>90 60</b>     | 80             | Actions investigs                            | 156 82           | 169 0          |
| ľ  | Cie Meropsine                         | 28              | 28              | At. Ch. Loire<br>Ent. Gares Frig      | 41 40<br>165   | 41<br>185      | Bewater                                 | 2170             | 21 60          | Actions selectives .                         | 204 95           | 195 6          |
| Į  | OPB Peribes                           | 130             | 129 50          | locket, Maritine                      |                | 295 f0         | British Patroleum                       | 48 10            |                | Andlicans                                    | 244 68           | 233 7          |
| Į  | Paris Craters                         | 110 30          | 115             | Mag. Gán. Paris                       | 200            | 200            | Br. Lambert (G.B.L.)<br>Calend Holdings | 129<br>57 60     | 57 50          | A.G.F. 5000                                  | 194 07<br>304 94 | 185 2<br>291 1 |
| ı  | Pert. Fig. Gest. Im<br>Placent. loter | 236<br>106      | 106             | Carcia de Mesaco                      | 78.80          | 72 50          | Careciso-Pacific                        | 184 40           |                | Agimo                                        | 154.02           | 1470           |
| I  | Providence S.A                        | 350             | 350             | East de Vichy                         | 1030           | 1040           | Cockerati Copple                        | 21 50            |                | ALTO                                         | 180 40           | 172 2          |
| ł  | Rosario (Fin)                         | 165             | 161             | Viciny (Fearlies)                     |                | 305            | Comince                                 | 276 80           | 279 50         | Ambrique Gestion .                           | 276 70           | 264 1          |
| ı  | Senta Fé                              | 77<br>125 10    | 129 70          | Vittel                                | 475<br>37      | 480<br>36 70   | Commerchank                             | 281              | ••••           | Boust-Imestic,                               | 196 76           | 187 8          |
| ľ  | Cambotize                             | 170             | 168             | l Darblav S.A.                        | 39             | 3470           | Countacide                              | 210              | 222            | ĊЦР                                          | 593 04           |                |
| ł  | Cleusa                                | 408             | 424 d           | Didor-Bottle                          | 400            | 405            | Co Beets (port.)                        | 42 30            | 444            | Convertimo                                   | 178<br>621 30    | 169 9<br>593 1 |
| l  | Indo-Hévées                           | 171             | 170 30          | Imp. G. Lung                          | 7 50           | 7 50 4         | Dow Chemical                            | 1 172 50         | 174 80         | Credimer                                     | 226 99           | 216 7          |
| 1  | Wadeg. Agr. Inc                       | 27 50           | 26 60           | La Ricia                              | 24 50<br>30 10 | 24 10<br>30 50 | Dresdor Back                            | 347              | •              | Croise Inspectal                             | 237 52           | 226 7          |
| I  | Padang                                | 330  <br>310    | 312             | A. Thiery-Stemed                      | 61             | 80             | Est-Asimique                            | 39 20            | 39 20          | Drougt-France                                | 190 06           | 181 4          |
| J  | Allobroge                             | 300             | 293             | Ban-Marchi                            | 115            | 116            | Femmes d'Asi,                           | \$0.10<br>100    | 1              | Drougt-Investige,                            | 423 35           | 404 1          |
| ۱  | Barerin                               | 216             | 216             | Damart-Servip                         | 990<br>265     | 970            | Finalder                                | 0 32             |                | Energia                                      | 203 20           | 193 9          |
| 1  | Fromageries Bel<br>Bonozain           | 325<br>750      | 325<br>760      | France Mediagnes                      | 46             | 269<br>45 30   | Foseco                                  | 15               |                | Epargne-Croise<br>Epargne-Industr            | 792 32<br>326 40 | 756 3<br>310 8 |
| l  | Cadis                                 | 935             | 922             | Maurel at Program                     | 35 50          | 35             | Galata Belgisset                        | 170              |                | Epargne letter                               | 408 90           | 3903           |
| ļ  | 114) Descharer                        | 485             | 495             | Optorg                                | 156 50         | 156 50         | Genser?                                 | 180              | 182 50         | Epergre-Oblig.                               | 145 56           | 138 9          |
| ł  | Cofradel                              | 855             | 655             | Pahis Hountanti                       | 300            | 301            | George                                  | 28               | 25 20          | Epargne-Unio                                 | 511 18           | 488            |
| lì | Economyts Centr<br>Epargne            | 520<br>931      | 520<br>931      | Uniquix                               | 57<br>175      | 57 90<br>175   | Grace and Co                            | 250 50           | 251            | Epergne-Valeur                               | 260 72           | 248 9          |
| ۱  | Euromarché                            | 760             | 765             | Ind. P. (CPSL)                        | 147            | 143            | Grand Mesopolities                      | 16               |                | Euro-Croissance                              | 240 14           | 229 2          |
| I  | From P. Rented                        | 500             | 501             | Lampes                                | 150            | 150            | Guff Cil Canada                         | 105              | 103            | Financiare Privile                           | 509 87           | 486 7          |
| l  | Générale Biscoit                      | 408             | 410             | Merita-Garia                          | 318            | 318            | Harteboost                              | 305              | 284 50         | Francier investing                           | 488 24<br>285 38 | 447 0<br>253 3 |
| 1  | Generalin                             | 209<br>200 50   | 200 50          | Mos                                   | 153<br>208     | 156            | Honeywall Inc.                          | 504              | 504            | France-Coranto                               | 253 73           | 248 7          |
| ŀ  | Gds Moul Corbeil                      | 139 50          | 139 50          | Piles Wonder                          | 206<br>97      | 216 30         | LC Industries                           | 29 50<br>147     | •              | France-Investing                             | 239 30           | 228 4          |
| ł  | Gots Mouse Paris                      | 305 50          | 311             | SAFT Act. Firms                       | 948            | 960            | tot. Min. Chem                          | 300              | 310            | FrObi. (nous.)                               | 339 51           | 324 1          |
| I  | Nicolas                               | 496 50          | 502             | Silva                                 |                | 1300           | Johannesburg                            | 315              |                | Francic                                      | 192 29           | 183 5          |
| ļ  | Piper Heichieck                       | 292 40<br>980   | 299 50<br>1000  | San                                   |                | 750            | Kubota                                  | 920              |                | Fructider                                    | 172 99           | 165 1          |
| i  | Promodès                              | 1320            | 1300            | Usidal                                | 95 50<br>89    | 95 50<br>87    | Latonia                                 | 123              | 122 50         | Fractitiones                                 | 323 68           | 309<br>304 5   |
| I  | Rochefortains                         | 179 80          | 179 80          | Escapit-Medge                         | 229            | 229            | Marie Spengar                           | 272<br>13 50     | 13.50          | Gestion Mobilier .                           | 319 03<br>389 28 | 371.6          |
| 1  | Roquefort                             | 600<br>352      | 600<br>348      | Gueugnon (F. de)                      | 42             | 42             | Matsuchita                              | 20 90            |                | Gest. Sel. France                            | 279 13           | 266 4          |
| ľ  | Taktinger                             | 11E 50          | 120             | Profiles Tables Es                    | 17 20          |                | Mineral Resource                        | 70               | 70             | LM.S.L                                       | 299 49           | 247 7          |
| ľ  | Bénédictive                           | 820             | 820             | Tesemétal                             | 57             | \$5 KO         | Nat. Nederlanden                        | 270              | 270            | indo-Suez Valents .                          | 384 47           | 367 0          |
| I  | Brass. es Glec. Incl                  | 566             | 661             | Vincent-Bourget<br>Kings              |                | 292            | Noranda                                 | 116 80           | 118            | Intercroissance                              | 182 12           | 173 8          |
| K  | Dist. Indoctaine<br>Recpiès-Zan       | 370<br>120      | 120             | Africa                                | 315            | 305            | Oferetti                                | 12 20<br>76 05   | 18 10<br>71 80 | Interablic                                   | 5022 10          | 5749 0         |
| H  | Saint-Rachell                         | 98              | 100 50          | Antrep G                              | 970            | 950            | Petrofina Canada                        | 446              | 445            | internélect France .<br>Intervaleurs indust. | 194 78<br>291 85 | 185 9<br>278 6 |
| ľ  | Sogepel                               | 460             | 473             | Bi-Actorgez                           | 331            | 331            | Plizer loc                              | 234              | 245            | inverse St. Honoré                           | 392 44           | 275 b<br>374 6 |
| I  | Uccon Brassaries                      | 73              |                 | Hydroc. St-Denis<br>Lilla-Bosnibras-C | 135<br>320     | 311            | Phoneis Assurance                       | 24 50            |                | Laffitta France                              | 154 08           | 147 0          |
| l  | Française Socr                        | 590<br>30       | 690<br>31       | Carbone Longine                       | 54h            | 311<br>64      | Pirelli                                 | 10 60            | ,              | Leffitte-Obiic.                              | 135 68           | 129 5          |
| i  | Equip. Vähicules<br>Borie             | 422             | 31              | Delatande S.A                         | 192            | 194 40         | Proceedings Sturys                      | 190              | 186 50         | Laffice-Rand                                 | 154 75           | 147 7          |
| I  | Carso, Bernard                        | 248             | 248             | Finaless                              | 68.80          |                | Proctor Gembia                          | 329 90<br>464 80 |                | Laffitze-Tokyo                               | 435 64           | 4158           |
| I  | Cerahani                              | 226             | 220             | RPP                                   | 156            | 156            | Rollaco                                 | 460              | 467 50         | Linet portefeille                            | 289 76           | 276 8          |
| ۱  | Comercia Vicat                        | 224 50<br>68 50 | 224 80<br>68 80 | (Ly) Gerland                          | 302<br>80 10   | 301<br>87 50 d | Shell fr. (port.)                       |                  |                | Multi-Obligations                            | 315 62           | 301 3          |
| ı  | Cochery                               | 98 50<br>252    | 250             | Gévelot                               | 123 50         |                | S.K.F. Aktiebolog                       | 101              | 104 70         | Medicacionest<br>Mondial investies           | 122 57<br>233 68 | 117 0<br>223 0 |
| I  | Fougerale                             | 152             | 155             | Ripolin-Georget                       | 65             | 65 20          | Sparry Rand                             | 264 10           |                | Natio,-Inter                                 | 233 60<br>529 36 | 505 3          |
| ۱  | Ges Trav. de l'Est                    | 23 65           | 24              | Rouseelst S.A                         | 250            | 250            | Steel Cy of Cas                         | 145              | 1              | Hatio,-Valeus                                | 384 74           | 367 2          |
| I  | Harrico                               | 92 20           | 89 50           | Soutre Réceles                        |                | 189 80         | Selforstein                             | 97<br>116 50     | 96<br>115      | Oblicara                                     | 124 08           | 118 4          |
| ı  | Lessbert Frètes                       | 136<br>69       | 137             | Synthelabo There at Mails             | 111<br>49 20   | 111<br>50      | Tenneto                                 |                  |                | Parihes Gestion                              | 293 88           | 280 5          |
| ۱  | Origny Designine                      | 135 50          |                 | Uliner S.M.O.                         | <b>85</b> 10   | 25 10          | Them SMI                                |                  |                | Flore Investige                              | 302 09           | 288 3          |
| I  | Porcher                               | 270             | 279             | Agache-Willot                         |                | 413            | Thyseen c, 1 000                        |                  |                | Roteschild Expens.                           | 467 48           | 445 2          |
| П  | أكست                                  | <b>65 20</b>    | G1              | Para Parantara                        |                | 7023           |                                         |                  | l see          | Sicor Mobility                               | 338 08           | 322 7          |

Cours Dersier préc. cours

**VALEURS** 

| prunts indexés reculent.   1 dollar (en yens)   clos   284,50   Xaeax Corp   55 7/8   55 7/8   55 7/8             |                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | Rougier<br>Sabilities Saine                                       | 90 20<br>147                                                                                                                    | 148 50                                                                     | Files-Fournies                                                     | 6 80<br>35                                                                                                                                                                                                             | 35                         | Vol Reets 368 386<br>Vielle Montagre 138 138                              | Sácor, Mobilière<br>Sélec, Mobil. Div                                                                                                                                                                 | 229 08                                            | 322 75<br>218 69                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOURSE DE PARIS 12 FEVRIER COMPTANT                                                                               |                             |                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                 | NT                                                                         | Sacts Sainrapt et Brice Savoisience SMAC Acidroid Spie Batignolles | 43 50<br>121<br>95<br>159 60                                                                                                                                                                                           | 121<br>95                  | Rootière                                                                  | 218<br>162<br>12 10<br>305 50                                                                                                                                                                         |                                                   | Wagene-Litt                                                                                                | S.P.L. Privinter<br>Silection-Rendem.<br>Silect. Val. Franç<br>S.F.L. fr. dt | 264 87                                                                                                                                                                                                                         | 145 83<br>136 40<br>152 22<br>252 88                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| VALEURS                                                                                                           | %<br>du nom.                | % du<br>coupon                         | VALEURS                                                                                                                                                                                                            | Cours<br>préc.                                                     | Demier                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                       | Cours<br>pric.                                                                                          | Demier<br>Cours                                                   | VALEURS                                                                                                                         | Cours<br>préc.                                                             | Density<br>counts                                                  | Dunkop<br>Hutchineon<br>Safio-Alcan                                                                                                                                                                                    | 9 70<br>47 40<br>201       | 9 50<br>47<br>198                                                         | Nation Nevigation                                                                                                                                                                                     | 74<br>114 80<br>260<br>343 50                     | 74<br>113 ·<br>250<br>331                                                                                  | HORS-COTE Compartiment spécial                                               | Sicavirumo<br>Sicav 5000<br>S.i. Est<br>Silvatnoce                                                                                                                                                                             | 150 32<br>633 71                                                                                                                          | 362 29<br>143 50<br>604 97<br>233 68                                                                                                                |
| 3 %                                                                                                               | 40 90<br>71<br>94 70        | 1811                                   | S.P.E.G. U.A.P. Accibial — (oblig. conu.) — Assainana Banque Banque Hervet Bayen, Hypoth, Eur. Bayen, Hat. Pais — (G.J.B. (LI) B. Scalb Dap. Banque Werms — C.G.J.B. Cie Crédit Univ. C.A.M.E. Crédital — Crédital | 368<br>204 90<br>327<br>280<br>28 30<br>135<br>206 50<br>31<br>365 | 561<br>144 50<br><br>370<br>203 80<br>326<br>280<br>28 45<br>135<br>208 50<br>30<br>368<br>97 | trymobal B.LP. trymobanque trymofice trymofice - {obt.core.} Lefficta-Bal Locabal layech Locabal layech Locabal layech Locabal layech Septimize Septimize Septimize Septimize Sal Cort. Banq. | 218<br>291<br>272<br>235 50<br>240<br>191<br>320<br>136 30<br>166 10<br>280<br>287<br>141<br>300<br>287 | 193<br>325<br>138 50<br>186 50<br>280<br>479<br>257<br>141<br>300 | Lovere Sievim Cogili Foncion Gr. Fin. Constr. Japanindo Henriervest Cie Lyde. Javan Ulbrag Ulginto Union Habit Un. Imp., France | 1280<br>1715<br>250<br>130<br>209<br>159<br>193 10<br>172<br>145 50<br>138 | 1300<br>1706<br>250<br>128 10<br>204<br>158<br>193<br>170          | Corriphos Gaunaers Pathé Cinéma Pathé Marconi Tour Bilel Ari-Industrie Applie, Mécan. Arbel Bernard-Motsors B.S.L C.M.P. De Diatrich Due-Lamothe E.L.MLebbase Ermault-Sowaa Forges Sonsboarg (L) F.B.M. ch. ter Franks |                            | 400<br>71<br>30<br>140 10<br>24<br>151<br>50<br>143<br>20 30<br>510<br>37 | Transp. Cissen Transp. et jadisch Transp. et jadisch Bisuzy-Queet La Brosse Conto S.A. Degennost Scop Ferrälles C.F.F. Haves O Locatel Lyon-Alemand G. Magnest MIC C.F.POran, F. Peris Publicis Safae | 149<br>112<br>243<br>120<br>44 50<br>115 60       | 150<br>112<br>244 50<br>115 80<br>45<br>113<br>2000<br>236<br>910<br>338<br>6226<br>776<br>67 20<br>325 10 | Entraposa                                                                    | Sineme Sinemente Sinemente Sinemente SLG SSLL SOULE SOULE SOULE SOURME Soulemente Soule Invertise LLALP, sovertise Livelinance Livelinance Livelinance Livelinance Livelinance Livelinance Livelinance Livelinance Livelinance | 178 79<br>165 90<br>188 10<br>437 63<br>681 36<br>269 79<br>522 79<br>592 96<br>302 58<br>202 58<br>190 38<br>480 37<br>489 28<br>1259 70 | 170 68<br>158 38<br>177 66<br>417 66<br>417 31<br>650 46<br>257 56<br>499 08<br>571 80<br>288 86<br>172 18<br>439 49<br>340 80<br>476 85<br>1218 28 |
| A.G.F. (Seé Cast.) Ass. Groupe Paris-Vin Concorde Epurgne de France France Victoire France LARD. GAN (Seé Casts.) | 340<br>380<br>298<br>146 50 | 775<br>335<br>375<br>300<br>148<br>741 | Crédit Lyonnais Bectro-Banqua Sarobal Finançaire Sofal Fr. Cr. et B. (Cla) França Bai Hydro-Energia                                                                                                                | 277 50<br>160 10<br>144 40<br>354<br>143<br>282<br>18 30           | 278 50<br>166<br>142<br>354<br>143<br>293                                                     | Sosiconi                                                                                                                                                                                      | 246<br>317<br>313<br>290<br>145<br>200<br>810                                                           | 246 50<br>314<br>290<br>150 10<br>200<br>820                      | Applic, Flydraul. Artols Casten, Blaray (NY) Costrest (NY) Champer Comincles Cie Industrielle                                   | 244<br>315<br>408<br>110                                                   | 240<br>311<br>407<br>109 50                                        | Pateri-U.C.F. Jacger Jac Lecheire Meni Déployé Hadella Noder-Gostjis Peogeot (act. cet.)                                                                                                                               | 163 50<br>78<br>181<br>290 | 106<br>170<br>78<br>180<br>285                                            | Waterprage S.A. d Brass. du Moroc. Brass. Guest-Afr. A.E.G. d Alzon Alzon Alam Algonaine Bank.                                                                                                        | 190 20<br>223<br>42<br>148<br>33 40<br>165<br>506 |                                                                                                            | Prioreigne                                                                   | Valoren Investina.                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           | 230 31<br>393 29                                                                                                                                    |

Compte tenu de la brièveté du délai qui nous est imparti pour publier la cote complète dans nos demières éditions, des erreurs peuvent parfois figurer dans les cours. Elles sont corrigées dès le lendemain, dans le première édition.

## MARCHÉ A TERME

La Chambre syndicale a décidé, à titre exceptionnel, de prolonger, après la clôture, la cotation des valeurs ayant été l'objet de transactions entre 14 h 15 et 14 h 30. Pour cette raison, nous ne pouvons plus garantir l'exactitude des derniers cours de l'après-midi.

| <del></del>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                           | ===                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ===                                                                                                                                   | ==                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | ==                                                              |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | 1                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\overline{}$                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compes                                                                                                                                                               | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Précéd.<br>ciôtzes                                                                                                                                                                                                                                 | Province<br>Cours                                                                                                                                           | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Corapt.<br>premier<br>cours                                                                                                           | Compen                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                   | Premier<br>cours                                                | Despiter<br>COURS                                                                                                  | Compt.<br>prestrier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Compen-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                           | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Précéd.<br>clôture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Demier<br>COXPS                                     | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                 | Comput-<br>sation                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Précial<br>citture            | Presider<br>Cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dernier<br>cours                                                                                                           | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Catopus<br>sacion                                                                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Précéd.<br>ciôture                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | Compt.<br>Dremier<br>COURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2767<br>3175<br>456<br>475<br>108<br>365<br>120<br>840<br>840<br>169<br>103<br>123<br>250<br>400<br>810<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>1 | 4.5 % 1873 C.N.E. 3% Afrique Occ. Afrique Occ. Afrique Occ. Afrique Occ. Afrique Occ. Afrique Occ. Als Liquids Als. Superm. Alsthorn-Arf. Applic. gaz Applic. gaz Applic. gaz Arjore, Prious Ass. Entrupr. Au. DansBr. Bell-Equipmen. — (obl.) Buil-Investiss. Buil-Investis | 2506<br>3091<br>470<br>3091<br>485<br>117<br>380<br>103 90<br>246<br>103 20<br>105 50<br>180 50<br>180 50<br>160 105 50<br>116 10<br>255 50<br>1000<br>1000<br>1734<br>200<br>302 50<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>13 | 478<br>478<br>478<br>116 10<br>247<br>120<br>528<br>840<br>183<br>326 50<br>160<br>105<br>965<br>1015<br>1015<br>1015<br>1015<br>1015<br>1015<br>1015<br>10 | 492 40<br>478 40<br>116 10<br>116 10<br>1280<br>1200<br>1280<br>1280<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281<br>1281 | 2455 50 450 450 115 50 105 450 10 122 50 123 120 124 120 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125                                  | 131 485 230 340 1040 58 230 230 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235                                   | Lesisur Locafranca Locindus L'Oréal - (obl. conv.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 515 245 10 342 1040 1 483 342 154 185 185 185 185 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187                         | 450 537 540 550 550 550 550 550 550 550 550 550                 | 205 50<br>54 50<br>105<br>228<br>129 10<br>167<br>355<br>396<br>407<br>374<br>72<br>878<br>142 80<br>147<br>107 50 | 128 527 10 1032 1443 55 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 | 285<br>400<br>106<br>97<br>109<br>8113<br>765<br>280<br>1610<br>123<br>270<br>168<br>250<br>455<br>340<br>125<br>460<br>81<br>125<br>460<br>81<br>125<br>460<br>81<br>125<br>460<br>81<br>125<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81<br>81 | Olida-Calay Chmir Parri Intar. Opic Parabas Papet. Gescope Prechaliscom Pictor Prechaliscom Pictor Prechaliscom Pictor Prechaliscom Parabas Parabas Parabas Parabas Parabas Parabas Parabas Parabas Parabas Pociala Proces Pociala Proces Pociala Prechaliscom Pictor Parabas Prechaliscom Pociala Prechaliscom | 284 50<br>403 90<br>103 90<br>107 88 90<br>107 88 90<br>114 73 50<br>288 306 50<br>163 10<br>288 80<br>171 20<br>288 80<br>171 20<br>288 80<br>171 20<br>258 70<br>163 10<br>163 10<br>163 10<br>163 10<br>163 10<br>163 10<br>163 10<br>163 10<br>163 10<br>163 10<br>164 10<br>165 10<br>1 | 40 20, 103 90 90 123 106 10 88 80 114 50 287 50 88 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1283 68 80 1 | 40 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20           | 202 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                        | 157<br>157<br>154<br>8<br>91<br>250<br>356<br>960<br>580<br>1840<br>189<br>196<br>240<br>68<br>480<br>530<br>2175<br>250<br>210<br>23<br>640<br>326<br>121<br>350<br>125<br>125<br>126<br>127<br>126<br>127<br>128<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129 | Amex Inc. Amer. Epores Amex. Telepia Amex. Telepia Anglo Amex. C. Amgaid B. Ottorsene BASF (Akt) Bayer Base (Carter Chare Albert Essiman Kodik Essiman Essiman Kodik Ericteon Emong Corp. Fond Mister Fran State Genteer |                               | 365 20<br>46 50<br>573<br>653<br>1585<br>201 60<br>215 90<br>225 60<br>67<br>440<br>25 30<br>25 30<br>23 137 60<br>440<br>404<br>404<br>404<br>404<br>404<br>532 15<br>362 15<br>363 50<br>363 50<br>365 50 | 974<br>570<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580<br>580<br>581<br>580<br>581<br>581<br>581<br>581<br>581<br>581<br>581<br>581 | 238 307 20 1667 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 20 167 | 255<br>33<br>36<br>270<br>445<br>210<br>33<br>255<br>245<br>340<br>444<br>200<br>515<br>48<br>800<br>270<br>385<br>270<br>385<br>270<br>270<br>385<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270<br>270 | Gen. Back.  Gen. Motors Gedilads  Humanory  Heachi Hochat Ake.  Ing. Chamical  Ing. Ing. Chamical  Ing. Ing. Chamical  Ing. Ing. Ing.  Ing. Tento  Ing. Tento  Ing. Tento  Ing. Ing. Ing.  Ing. Ing. Ing.  Ing. Ing. Ing.  Ing. Ing.  Ing. Ing.  Ing. Ing.  Ing. Ing.  Ing. Ing.  Ing. Ing.  Ing.  Ing. Ing.  Ing.  Ing. Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  Ing.  In | 241 49 10 12 90 7 95: 260 30 33 20 142 260 402 60 402 60 418 50 369 76:0 214 10 38 50 418 50 517 76 281 94 50 294 348 245 340 280 2 75: | 246 24 24 30 4 48 30 4 8 8 8 280 25 33 50 39 7 9 9 313 40 31 140 22 80 55 70 586 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 56 50 7 7 50 50 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 50 50 7 7 7 50 50 7 7 7 50 50 7 7 7 50 7 7 7 7 | 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50                | 318 50 248 30 86 70 86 70 87 256 333 30 93 31 142 50 354 10 700 415 10 700 335 10 335 10 335 10 335 10 700 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 335 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 35 10 |
| 370<br>395                                                                                                                                                           | CGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 387<br>409                                                                                                                                                                                                                                         | 390<br>411                                                                                                                                                  | 390<br>412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 384<br>405                                                                                                                            | 191<br>375                                                                                                | Lyona, Dépôts<br>Lyona, Esux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 398 I                                                                                                             | 192<br>382 50                                                   | 397                                                                                                                | 390 10<br>55 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 425<br>575                                                                                                                                                                                                                                                                  | Senofi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444<br>815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440<br>610                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 440<br>610                                          | 440<br>610                                                                                                                                 | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - ka                                                                                                                       | RS DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | BB 1 E78                                                                                                                                                                                                                 | 14456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1 E                                                                                                                                   | 1005 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 113<br>415                                                                                                                                                           | Compt. Hot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 112<br>449                                                                                                                                                                                                                                         | 113 50<br>440                                                                                                                                               | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 112<br>431 50                                                                                                                         | 56<br>500                                                                                                 | Machines Bull<br>Meis. Phárix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510                                                                                                               | 55 50<br>514<br>980                                             | 523 ·  <br>980                                                                                                     | 509<br>1979                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 355                                                                                                                                                                                                                                                                         | SAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 380<br>45.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 355<br>46                                           | 355<br>45 20                                                                                                                               | CC                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TE DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | MX GNICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | MARC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | HE L                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 205                                                                                                                                                                  | Créd Corene F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206<br>551                                                                                                                                                                                                                                         | 205 50<br>951<br>396                                                                                                                                        | 205 50<br>951<br>396 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203<br>951<br>398                                                                                                                     | 906<br>800<br>36                                                                                          | (Ly) Majoretta .<br>Manuriin<br>Mar. Wendel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 791                                                                                                               | 790<br>36 50                                                    | 792<br>36 50                                                                                                       | 790<br>35 <b>9</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 285<br>145                                                                                                                                                                                                                                                                  | Supiquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 293<br>147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 298<br>147 BO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299<br>147 80                                       | 294<br>148                                                                                                                                 | MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CHÉ OFFICIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COUR<br>préc                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            | chat \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vents                                                                                                                                                                                                                    | MONNAIES I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T DEVI                                                                                                                                  | SES COU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         | COURS<br>12/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 405<br>240<br>280<br>166<br>136<br>330<br>71<br>336<br>365<br>395<br>510<br>900<br>40<br>980<br>280<br>1170<br>220<br>235                                            | Cridal Forsion Cridite F. Imm. Cr. Ind. AL-L. Cridal Indust. C. Ind. Ouest Cridal Mart Crouzes Crouzes CS.F.  - (abl.) Derry Docts France Dodiss-Ming Dursex Ell-Aquitaine — (certific.) E.1. Lefabres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 401<br>264 50<br>263<br>165 50<br>139 50<br>317<br>31 50<br>73<br>325<br>365<br>400<br>548<br>920<br>39 40<br>1180<br>216<br>240                                                                                                                   | 263 50<br>167<br>139 50<br>323<br>82<br>73 10<br>319 50<br>363<br>395<br>556<br>920<br>39 30<br>650<br>343<br>1175<br>216                                   | 263 50<br>167<br>139 50<br>223<br>82<br>73 10<br>318 50<br>381<br>386<br>555<br>520<br>38 70<br>860<br>343 80<br>1170<br>217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 280<br>280<br>283<br>185 10<br>138 50<br>229 40<br>90 50<br>319 50<br>380 50<br>395<br>550<br>902<br>38<br>38<br>175<br>212<br>226 20 | 56<br>540<br>545<br>2090<br>27<br>620<br>540<br>1040<br>505<br>605<br>62<br>345<br>280<br>170<br>39<br>32 | Mar. Ch. Réan, Martall — (cit.l.) Most (Cit.l.) Mos | 65<br>815<br>595<br>1988<br>1988<br>1<br>22 70<br>887<br>545 29<br>1001<br>1<br>506<br>585<br>587<br>68 70<br>380 | 66<br>501<br>595<br>961<br>27 20<br>879<br>645 20<br>610<br>514 | 65<br>602<br>595<br>1961<br>27 20<br>679<br>545 20<br>1010                                                         | 53 70<br>536<br>537<br>536<br>537<br>77 70<br>665<br>645 20<br>1010<br>460 10<br>580 30<br>575<br>70<br>283<br>178<br>33 50<br>30 55<br>67 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50<br>88<br>131<br>198<br>505<br>570                                                                                                                                                                                                                                        | S.C.O.A. — (obl.) Sel Sel Selineg S.J.A.S. Sign. Ent. El. Sign. Sign. Ent. El. Signer | 50 05<br>84 50<br>125 80<br>198<br>525<br>525<br>279<br>288<br>126 50<br>552<br>285<br>178 80<br>305<br>525<br>525<br>525<br>526<br>527<br>528<br>525<br>525<br>526<br>526<br>527<br>528<br>528<br>528<br>528<br>528<br>528<br>528<br>528<br>528<br>528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50<br>85<br>125 10<br>188<br>545<br>569<br>277<br>264<br>129 40<br>263<br>180<br>263<br>180<br>238 10<br>833<br>1150<br>1137 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 545 10 125 10 545 10 545 10 525 10 525 10 127 50 | 50<br>85<br>127<br>197 50<br>534<br>275<br>260<br>128 50<br>258<br>180<br>258<br>180<br>258<br>180<br>258<br>180<br>218<br>60<br>218<br>60 | Allemagn<br>Belgique<br>Paya Bas<br>Danamari<br>Norvige<br>Grancie-8<br>Grancie-8<br>(Izalie 1 1)<br>Suides (1)<br>Autriche<br>Espagne<br>Portegal<br>Canado (                                                                                                                           | s (\$ 1)  a (100 DM)  (100 F)  (100 F)  (100 F)  (100 K)  stage (£ 1)  00 Gres  00 K;  (100 sch)  100 pc.  100 sch)  100 sch)  100 sch)  100 sch)  100 sch)                                                                                                                                                                                                | 253 4<br>107 9<br>32 5<br>5 8 | 10 23<br>108 1<br>109 21<br>100 7<br>100 7<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 570 20<br>5 250 1<br>1 600 1<br>1 649 1<br>9 750<br>4 889 2<br>2 180 2<br>3 630 10<br>5 617                              | 25 2:<br>13 850 2:<br>72 500 3:<br>88 3:<br>11 360 3:<br>4 550 2:<br>04 500 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 550<br>17<br>77 500<br>93<br>11 950<br>4 950<br>57<br>10<br>33 400<br>8 600                                                                                                                                           | Or for fixto on him Or fin (an lingot) Pilon Steppine (2) Pilon Steppine (20) Pilon Strine (20) Pilon Strine (20) Pilon Strine (20) Pilon Strine (20) Pilon de 20 dollare Pilon de 5 dollare Pilon de 50 passa Pilon de 10 Spring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 (r)<br>0 (r)<br>}                                                                                                                     | 8850<br>69<br>50<br>58<br>78<br>330<br>165<br>87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0<br>0<br>0<br>2<br>2<br>9 90<br>1<br>0 40<br>0<br>0 50 | 88500<br>88500<br>879<br>500 10<br>604<br>599 80<br>780<br>3300 40<br>1850<br>825<br>3458<br>615                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

2 L'OCCIDENT FACE À L'U.R.S.S. - Nahum Goldmann et Andréi Sakharov -, par Jean Laloy;

**ÉTRANGER** 

3-4. DIPLOMATIE Les pays occidentaux et le problème du Proche-Orient.

La conférence des non-alignés. OCÉANIE
 AUSTRALIE : la signature de l'accord nucléaire avec la France suscite les protestations de l'oppo-

5. OROITS DE L'HOMME Le « tribunal du peuple » juge les événements du Salvador.

6. EUROPE - ITALIE : le cabinet Forlani obtient un large vote de confiance.

**POLITIQUE** 

7. LA PRÉPARATION DE L'ÉLEC-3. Le communiqué officiel du conseil des ariaistres.

SOCIÉTÉ

10. La polémique sur l'attitude du P.C.F. envers les immigrés. 10. MÉDECINE : mise au point d'un

vaccin totalement synthétique.

11. PRESSE : « La grande bataille des communications » (11), par Claude

12. JUSTICE : la révocation de M. Bidolou : un point de vue de Doniel Lecrobier : « L'insécurité do juge ... 20. RELIGION.

LE MONDE DES LIVRES

13. LE FEUILLETON DE BERTRAND POIROT-DELPECH : «L'enchan-teur et nous », de F.-R. Bastide; Une jeunesse », de P. Modiuno.
14. LA VIE LITTÉRAIRE.
15. LETTRES ÉTRANGÈRES : le bel

espoir d'Agostinho Neto. 16-17. SOCIÉTÉ : patemité, matemité 18. ENTRETIEN : Bertrand Poirot-

19. HISTOIRE : les amours de Trotski.

CULTURE

MUSIQUE : Lobengrin, à Raven.
 THÉATRE : Horvath, solitoire, irrécupérable.

**ÉOUIPEMENT** 

26. URBANISME : les conseils d'archi tecture sont mal regus en ville.
ENVIRONNEMENT : - Donarne nez et le nucléaire », point de vue de Michel Mazéas.

**ÉCONOMIE** 

28. AFFAIRES : face à la progressi et Bonn tentent de définir une stratégie commune. 29. SOCIAL : grève depuis un mois dans un atelier de l'INSEE, à

RADIO-TELEVISION (24)

INFORMATIONS - SERVICES - (27)

Transports en commun; Météorologie : Mots croisés : < Journal officiel - ; Loterie nationale; Loto.

Annonces classées (25-26) ; Carnet (24); Programmes spectacles (23-24); Bourse (31).

DE LA SIMPLE RETOUCHE AU PLUS BEAU VETEMENT PRIX EXCEPTIONNELS

avec la garantie d'un maître tailleur

COSTUMES MESURE

A partir de 998 F dans tre choix de 3.000 draperles Fabrication traditiquelle ROBES et TAILLEURS

SUR MESURE Prêt-à-porter Homme **Boutique Femme** 

LEGRAND Tailleur

23, rae de 4-Septembre, PARIS (89 fdl. 742-70-61 du fundi au samedi de 10 h. à 18 h.

ABCDEFG

LE BILAN DE L'ACTIVITÉ DU BATIMENT EN 1980

DANS LE MONDE | Recul des mises en chantier des maisons individuelles

 Baisse de 22 % de la construction de logements locatifs aidés

Les entreprises du hâtiment de 23 %, tombant de 121 000 à auront counu en 1980, selon la 93 000 (en 1979, la baisse avait déjà été de 18,7 %); seul le secure pour d'heures travaillées) de 1,3 % par rapport à 1979. Cette la managementation de 2,47 800 ce se entreprises du bâtiment de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2,47 800 ce en 1979, la baisse avait de 2, Autout consiste in 1880, secon a Fédération nationale du bâtiment une baisse d'activité (mesurée en nombre d'heures travaillées) de 1.8 % par rapport à 1979. Cette baisse est moins forte que celle enegistrée de 1978 à 1979, qui était de 4.7 % et que la moyenne de baisse annuelle de 1974 à 1978, qui s'est établie à 6.2 %. Dans le même temps le nombre d'emtreprises qui ont cessé leur activité (règlements judiciaires, liquidations de biens et faillites) est passé de trois mille cinq cent sept en 1979 à trois mille sept cent soixante-douze en 1980, soit une augmentation de 7.2 % plus forte que l'année précèdente (+2.1 %), mais plus faible que la moyenne annuelle de 1974 à 1978 (+12.4%).

On a en 1980, mis en chan-

annuelle de 1974 à 1978 (+ 12,4%).

On a, en 1980, mis en chantiar 399 800 logements, contre 429 100 en 1979, soit une baisse de 8,9 %. Ce chiffre global recouvre une baisse de 9,5 % du nombre des logements entrepris en immeubles collectifs (134 100 contre 143 200) et de 5,5 % du nombre des maisons individuelles (265 500 contre 280 900 en 1979). C'est la première fois, depuis 1974, que la construction de maisons individuelles connaît une baisse, il est dinstruction de maisons maistre duelles connaît une baisse, il est vrai après une année 1979 assez exceptionnelle : la difficulté d'obtenir des prêts, la hausse des taux d'intérêt, la stagnation du pouvoir d'achat de certains, la crainte du chômage, expliquent ce phénomène.

L'évolution des mises en chantier de logements par secteur de financement est tout aussi significative. Le nombre de logements locatifs aidés a connu une nou-velle baisse de 22 %, passant de 60 300 en 1979 à 46 800 en 1980 (1); le nombre de logements en acces-aion à la propriété aidée a baissé

Deux cent cinquante mille pei

sonnes, massées sur la place de la Liberté, mercred! 11 février, à

l'occasion du deuxième anniversaire de la révolution iranienne,

ont écouté le message à la nation de l'imam Khomeiny, lu par son

L'imam a mis en garde le clergé contre la tentation de s'in-

gérer dans les affaires de l'Etat : « Voici. a-t-il dit, un sérieux aver-

tissement aux religieux qui siè-gent dans les cours de justice, les

comités et d'autres organes. Ils ne doivent en aucune manière

s'inoètes dans des domaines en

aingerer dans des aomaines en dehors de leur compétence. L'ingérence dans les affaires du pays, comme nommer des gens à des postes puis les révoquer, etc.. est illégale, provoque du désordre dans le pays et doit être épités. »

L'imam s'en est pris à la fois aux Etats-Unis et au communisme

international sans mentionne

nommément l'U.R.S.S. « Les deu

superpuissances, a-i-il dit, sont mélèes à des conspirations pour mettre sous le foug les pays pauves, et le danger du communisme n'est pas moindre que celui du capitalisme occidental.

Le président Bani Sadr, qui se trouvait au côté d'Ahmed Kho-

trouvait au côté d'Ahmed Kho-meiny sur le tribune de la place Azadi, a pour sa part lancé une nouvelle attaque contre les reli-gieux, qu'il a accusés de préparer l'avènement d'une tyrannie, et a demandé à la nation de résister à ce qu'il a appalé « les méthodes statinistes » de ses adversaires. Pour mieux illustrer sa thèse, il a cité les travaux d'un historien de Harvard. Crane Brinton qui

de Harvard, Crane Brinton, qui soutient que toutes les révolutions passent par trois phases : pou-voir modèré, déstabilisation par les extrémistes et retour à la dic-

« Notre révolution est entrée dans sa troisième phase, a affirmé le président tranten. Tout le pou-

voir est sous le contrôle d'un seul groupe. Nous sommes dans une époque de préparation de la

Le président iranien a d'autre part, souligné que la République islamique était menacée aussi par des problèmes intérieurs, comme

islamique était menacée aussi par le contentieux franco-iranien des problèmes intérieurs, comme la production.

Dressant un sombre tableau de la présence à Paris de M. Azizi.

VENEZ LÉZARDER AU SOLEIL

fils Ahmed.

5 % en 1980, passant de 247 800 logements à 359 800. Le secteur libre represente donc 65 % des mises en chantier en 1980. Il est vrai que, parmi les pays industrialisés, la France a de 1975 à 1979, construit en moyenne 1975 à 1979, construit en moyenne par an 8,9 logements pour 1 000 habitants, arrivant au second rang derrière la Norvège, qui en a construit 10, mais bien avant les Etats-Unis (7,4), le Danemark (6,9), l'Allemagne fédérale (6,4), le Royaume-Uni (5,2), l'Italie (3). Pour être complet, il faut ajouter que la moyenne annuelle, de 1950 à 1974, classait la France au huitlème rang avec 6,7 logements pour 1 000 habitants, derrière la Suède (10,1), l'Allemagne de l'Onest (9,8), la Suisse et la Norvège (3,8), les Suisse et la Norvège (2,8), les Pays-Bas et les Etats-Unis (8-1), le Danemark (7,2).

Pourtant, l'inquiétude des chefs d'entreprise français reste forte car la baisse des mises en chancar la balsse des mises en chan-tier de logements est de moins en moins compensée par l'activité dans les secteurs autres que le logement. En effet, si les mises en chaotier de bâtiments agri-coles, de bureaux et de locaux commerciaux ont respectivement progressé de 4, 10 et 12 %, l'aug-mentation des surfaces non des-tinées au logement n'a été en 1980 que de 1 % du fait du ralen-tissement du secteur bâtiments industriels et de stockage.

(1) Rappelons que le projet de budget pour 1980 évaluait, dans son programme indicatif, à soixante-dix-sept mille le nombre de logaments locatifs aidés.

par an et d'une baisse de la pro-duction agricole, ajoutant : «Le déficit budgétaire a été, cette

année, de l'ordre de 800 milliards

de rials et passera l'an prochain à environ 1000 milliards de rials » (respectivement 11,5 et

A Neauphie-le-Château, M. Ah-mad Azizi, proche collaborateur

u premier ministre iranien L Mohamed Ali Radjal a célé

bré le deuxième anniversaire de la révolution dans la petite pro-priété qui servit de résidence à

'imam Khomeiny, d'octobre 1978

à janvier 1979. M. Azizi a assisté à un office religieux en compagnie des autres

membres de sa suite d'une qua-rantaine d'« étudiants islamiques »

résidant en France. Ceux-cl avaient décoré les abords de l'ex-résidence de l'imam Khomeiny

résidence de l'imam Khomeiny avec des portraits du chef de la révolution islamique et des banderoles. Ils ont brièvement manifesté avant la prière aux cris de « Saddam fasciste. Giscard complice l'» et « A bas l'impérialisme français l'», dénonçant la décision du gouvernement français de livrer des avions Mirage à l'Irak.

M. Azizi (tait arrive à Paris lundi en compagnie de MM. Kha-zai, député au Parlement iranien,

cau, depute au Pariement franien, Oumi, représentant des gardiens de la révolution, Ghassemieh, de la Croisade pour la reconstruc-tion, et d'un mollah, l'hodjato-

tion, et d'un mollah, l'hodjato-lessiam Assadi,
Un entretien entre M. Azizi et le secrétaire général du Qua; d'Orsay. M. Bruno de Leusse, avait été annoncé dans les mi-lieux autorisés français à la veille de l'arrivée de la déléga-tion transenne. Mais M. Azizi a indiqué mardi qu'il n'avait pas l'intention de donner suite à ce projet.

Intention de donner suite a ce projet.

« Je suis en France pour populariser la couse de la révolution islamique et non pour discuter avec des officiels », a-t-il déclaré. On indique dans l'enfourage de la délégation tranienne que d'autres pourpariers destinés à régler le contentieux franco-iranien

DE STROPEZ

14 milliards de dollars),

A l'occasion du deuxième anniversaire de la révolution en Iran

L'imam Khomeiny adresse un avertissement

au clergé chiite

Teheran (Reuter, A.F.P.). - la situation, il a fait état d'une

LA GRÉVE DE LA R.A.T.P. A ÉTÉ LARGEMENT SUIVIE

A LIE LARULI'ILIT! JUIVIE

Le consigne de grève de ringiquatre heures don née pour ce
jendi 12 février par les syndicats
C.G.T., C.F.D.T. et autonomes du
mêtre parisien après les dans accidents survenus récemment, a été
largement suivie. En début d'aprèsmidi, le trafie était totalement
interrompu sur le R.E.R. et sur
sent llenes de mêtre. Sur les autres. sept lignes de métro. Sur les autres, la circulation était très restreinte En revanche, 53 % des autobus étalent en service, la C.G.T. étant seule à avoir étendu son mot d'urdre de grève à l'ensemble du personnel de la R.A.T.P. On a constaté de nombreux embouteille ges dans les rues de la capitale.

CHOMAGE PARTIEL

CHEZ RENAULT ET ALFA ROMEO La règie Renault a amoncé, le 11 février, qu'elle fermerait deux jours, les 27 février et 2 mars, son usine de Cléon (Seine-Maritime), mettant en chômage partiel 8 150 salariés. En Italie, Alfa Romeo a mis en chômage partiel, le 11 fé-vrier, pour trois jours, 16 500 salaviier, pour trois journe. Tiés de ses usines de Protello et d'Arese, près de Milan. Ces usines devraient être de nouveau arrêtées du 23 an 27 fevrier.

Les dix medecins du Centre d'interruption volontaire de grossesse (CLV.G.) de Tours sont, depuis le mercredi 11 février, en grève illimitée pour protester notamment contre la mutation, par la direction du Centre hospitalier Bretonneau, de deux saleriés du CLV.G., membres du planning familial (le Monde du 11 février). Ils assurent soutefois les avortements programmés et les avortements programmés et les urgences post opératoires, mais ne fixent plus de rendez-vous. La direction assure de son côté avoir mis en place un service côté avoir mis en place un service de remplacement provisoire. D'autre part, les douze médecins du centre d'orthogènie de l'Hôtel-Dieu, à Lyon, qui pratiquent la moitié des interruptions volontaires de grossesse déclarées officiellement dans le Rhône, ont maintenu leur préavis de grève pour le vendredi 13 février.

LE C.D.S.

CRITIQUE L'ATTITUDE

ET LES ORIENTATIONS

DE M. CHIRAC

les autres, il n'apparait pas comme un ches de cian », et il a

a Nous n'ironiserons pas sur le

a Nous n'ironiserons pas sur le fait qu'un parti qui se présente comme un rassembleur a trois candidais qui représentent trois visages de la droite : Michel Debré, c'est la droite populiste et étatique; Marie-France Garand, c'est la droite distinguée et valen guerre; Jacques Chirac, c'est la droite conservairice et individualiste.

• M. Pierre Juquin, membre

du bureau politique du P.C. in-vité à participer à un débat avec Mme Monique Pelletier, ministre délégué. chargée de la famille, de la condition féminine et de la coordination de la lutte contra

pour trafic de drogue « existent ».

Le numéro du . Monde daté 12 février 1981 a été tiré à 533 802 exemplaires.

aiouté :

DÉBAT «DÉPLORABLE» AU CONSEIL RÉGIONAL DE LA CORSE

## M. de Rocca Serra souhaite que soit «valorisée» la facon dont les élus conduisent les affaires de l'île

De notre correspondant

de gauche — une subvention de 225 % (l'Etat apportant 55 % et la commune 225 %). L'EPR

la commune 225 %). L'EPR, n'apportera donc cette année que 3 millions su lieu des 6 prévus par M. Claude Vieillescazes, préfet de récion, ce qui contraindra la ville on bien à suspendre l'opération (27 millions prévus en 1981) ou à contracter un emprunt supplémentaire don t tout on partie des annuités pourraient alors être prises en charge par l'établissement public régional.

De ce que l'on considère à Bastia comme un coup bas, on

tia comme un coup bas on rapproche l'affectation de crédis

rapproche l'affectation de crédite à peu près équivalents « sans fombre d'un dossier », à la demande de M. Pierre-Paul Giscomi, député R.P.R. de Bastia, au bénéfice de communes de son arrondissement, qui lui sont naturellement favorables.

Dans ces conditions, l'opposition de cauche a voté contre le projet

Dans ces conditions. l'opposition de gauche a voté contre le projet de budget, qui a cependant été adopté par onze voix contre huit. C'est la première fois depuis l'institution de la région corse que le budget régional n'est pas voté à l'unanimité.

coté à l'unanimité.

Ce vote et le déroulement de la session, que M. Jean Bozzi inimème, en sa qualite de rapporteur général des finances, a qualifié de déplorable, témoignent, si besoin était, du climat de décrépitude qui s'est instauré au sein du conseil régional, finalement peu représentatif en raison de son mode d'élection. a l'ai le senti-

mode d'élection. « J'ai le senti-ment que ces discours sur la méthode, cet étalage de nos états d'dme, auront pour conséquence

de faire peser un doute supplé-mentaire sur notre travail et sur

nos décisions, voire de contribuer au dénigrement de celles-ci », a déclaré M. de Rocca Serra avant d'auponesse auté.

ocer qu'a l'avenir

2:---

1557

æ., . ..

1.45

. .

State of

- : -

e rom

⊀6. <sub>37</sub>...

**1**15 €

Ċ:-, \_\_

g 3 ...

36314

\*a - . . .

Pr. 20 (12.1)

Ajaccio. — Singulière ambiance au conseil régional de la Corse qui vient de rénnir sa session budgétaire à Ajaccio sous la présidence de M. Jean-Paul de Rocca Serra (R.P.R.). député et maire de Porto-Vecchio, qui a été réélu par donze voix et huit abstentions.

En 1980, alors qu'il accèdait à de l'établissement public régional (72 millions), les propositions préfectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en pièces Ainsi, la majorité du conseil n'a pas hésité à remettre en question une délibération de programme prise en 1975, affection de propositions préfectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en pièces Ainsi, la majorité du conseil n'a pas hésité à remettre en question une délibération de programme prise en 1975, affectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en pièces Ainsi, la majorité du conseil n'a pas hésité à remettre en question une délibération de programme prise en 1975, affectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en pièces Ainsi, la majorité du conseil n'a pas hésité à remettre en question une délibération de programme prise en 1975, affectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en pièces Ainsi, la majorité du conseil n'a pas hésité à remettre en question une délibération de programme prise en 1975, affectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en pièces Ainsi, la majorité du conseil n'a pas hésité à remettre en question une délibération de programme prise en 1975, affectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en pièces Ainsi, la majorité du conseil n'a pas hésité à remettre en question une délibération de programme prise en 1975, affectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en pièces Ainsi, la majorité du conseil n'a pas hésité à remettre en question une délibération de programme prise en 1975, affectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en programme prise en 1975, affectorales ayant été sensiblement modifiées et parfois mises en programme pr

stentions.

En 1980, alors qu'il accèdait à la présidence, après six ans de règne de la gauche, M. de Rocca Serra avait été mis en ballottage et il avait alors annoncé qu'il ferait à l'avenir jouer au sein de son groupe « la règle de l'aiternance ». Mais l'alternance a été renvoyée à des jours mellieurs et M. Pierre Pasquini, d'é put té (R.P.R.) et maire de L'Ile-Rousse, a déclaré en séance publique qu'il aurait souhaité occuper le siège pour changer les méthodes de travail et « valoriser l'action du conseil régional ». A son avis, la Corse pourrait dans ce domaine « mener une expérience extrêmement originale en raison de sa spécificité » car « il est capital vis-à-vis de l'opinion française et des éléments de subversion que et des éléments de subversion que soit valorisée de manière capi-tale la conduite des affaires

M. Jean Bozzi, député R.P.R. d'Ajaccio, et M. José Rossi, qui est le délégué régional de l'U.D.F., ont aussi fait des remarques amères sur les méthodes de travail, remarques auxquelles ont naturellement fait écho M. Francois Giacolbit, évateur redical cois Giacobbl. sénateur, radical de gauche, et M. Xavier Colonna, maire sortant de Calvi, apparenté M.R.G.

Le procès fait an président et au bureau de l'assemblée devait continuer lors de l'examen du projet de budget primitif 1981

Mme JANINE LANGLOIS-GLAN-GÉNÉRALE DE LA S.F.P.

M. Bernard Stasi, pré-ident délégué du Centre des démocrates sociaux, a estimé, jeudi matin 12 février, que la candidature de M. Chirac à l'élection présidende production (S.F.P.). Elle rem-

M. Chirac à l'élection présidentielle est « dans la logique de l'aventure per son ne île d'un homme qui n'a cessé depuis 1976 de s'opposer au président de la République » et « dans la cohérence d'une conception partisane de l'élection présidentielle ».

M. Stasi e expliqué que le C.D.S. soutiendra l'actuel chef de l'Etat « car, contrairement à tous les autres. Il n'apparaît pas ¡Ancienne čiève de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Ecole nationale de commerce, diplômée d'études supérierres de droit privé, Mma Langlois-Giandier entre à l'O.R.T.F. en 1957, puis à la S.F.P. où elle est chargée des affaires générales en 1975. En 1979, elle devient directaire des averiers administratife directeur des services administratifs et juridiques.]

> LA QUINZAINE DE LA CULTURE SÉPHARADE

La quinzaine de la culture sépharade vient de prendre fin et les organisateurs se félicitent du succès de la manifestation. Le public, trèt divers à aans doute davantage goûté les spectacles offerts que les subtilités cer specialistes qui s'interrogeaient sur l'a identité séphanide. Qu'il s'agisse de juris originaires d'Afrique du Nord ou du Proche-Crient, tous sont conscients de partager la même culture, et si la question d'une cidentité » pri pre existe, elle se pose moins par rapport à la communauté juive en terre d'issiam, ou même à une rivalité entre les communautés séphanide et ashkénage en France qu'en ce qui concerne les dispanités sociales dont sont victimes les séphanies en Israël. Le public, très divers a sans

coordination de la lutte contre la drogue, au cours du journal de 13 heures de TF L jeudi 12 tévrier, a évoqué les propos tenus la veille par l'ambassadeur du Maroc en France, comme étant ceux du représentant rités sociales dont sont victimes les séphara-les en Israël.

Dans l'ensemble, toutelois, les participants se sont retrouvés dans les propos du docteur Jacques Hassoun (1) psychiatre qui récusait les rétiquettes génériques et se félicitait du fait qu'e Israël était divisé en douse tribus, sans compter les sous-groupes », ainsi que ceux de M. Shmuel Trigano, éurivain qui s'est èlevé contre « le culte du étant ceux du représentant étant ceux du représentant d'an gouvernement d'assassins [qui] bombardent les Sahraoute ». M. Juquin, qui a indiqué que son groupe parlementaire déposera lundi prochain une proposition de loi sur la drogue, a affirmé que les preuves de la culpabilité de la famille marccaine dénoncée

(1) Et non Jack Assoun, comme nous l'avons écrit par erreur dans le Monde du 20 janvier.

DIER EST NOMMÉE SECRÉTAIRE

Mme Janine Langiois-Glandier vient d'être nommée secrétaire générale de la Société française place M. Roger Lafouge, qui devient conseiller du président-directeur général, M. Antoine de Clermont-Tonnerre.

s'est élevé contre « le culte du passé ». — a. W.

d'annoncer qu'à l'avenir « on prendra son temps pour délibérer dans la sérénité et la clarté ». Mais le malaise qui vient s'ajouter à ce qui fait l'ensemble du « problème » corse pourra-t-il être dissipé tant que le conseil régional ne sera pas élu au suffrage universel et à la proportionnelle? (Voir page 12 le verdict du procès des autonomistes corses à la Cour de sûreté de l'Etat.)

Dans notre prochain numéro

PAUL SILVANI.

COMMENT DÉGLARER LES REVENUS DE 1980

< Le Monde - publiera demain (journal daté samedi 14 l'évrier) les pages spéciales qui, chaque année, aident les contribuables à rédiger leur déclaration de revenus et à calculer leurs

SEUL SPECIALISTE DEPUIS

CHINE

8-25 avril (A.-R. avion) .. 12.780 26 mai-12 juin (A.R. avion) 14.000 franssibérien (juillet)... 16.000 ALBANIE Minibus (Avril). 3.950 Adhéres &

YOYAGES ET CULTURE 54, rue HAIR-VIGNE, 14099 CAEN et voyages « association » Tel.: (31) 85-62-20 - 86-44-01



COMPACT: Voici ane ds .m.s tables totalement excamotables. Quality N.F. memble. Vente directs par le fabricant à partir de 1970 F. Doesmentation LMB contre 19 F 2 COMPACT, 56, rue de Montreuil, 75011 Paris. Exposition et vents: 9 h à 18 h. Tél. 372-40-51.

Métro: Nation et E.E.E.

jusqu'au 26 février Vente promotionnelle d'avant-saison

COSTUME Mesure industrielle

La tradition anglaise du vêtement à Paris, 29 rue Tranchet, depuis 1820

e de

· \_ \* & • <u>\*\*</u>-

in the second 100 3 3 d appare i

J. 19 44 2.

1. % - - -

er rest group yo

grand the gradient is to

in angent of the light of the

Las generales Diominues à

Paris seraite

ेश्नरांस्य देश

- 10 to 12 to 12 to